







## HISTOIRE

1

## DU CANADA.

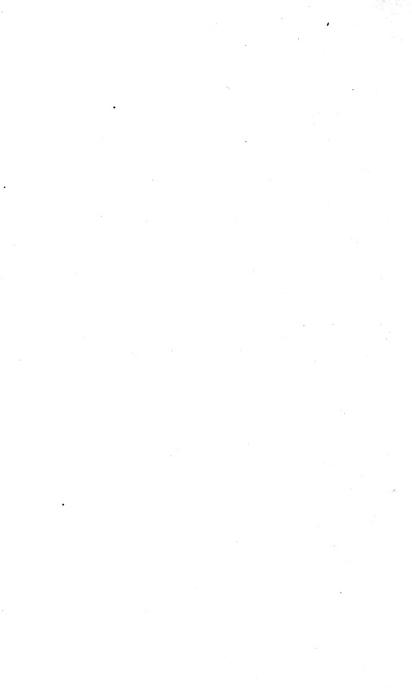

## HISTOIRE

# DU CANADA

## ET VOYAGES

QUE LES FRÈRES MINEURS RECOLLECTS Y ONT FAICTS
POUR LA CONVERSION DES INFIDÈLES

DEPUIS L'AN 1615

PAR

GABRIEL SAGARD THEODAT

AVEC UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE HURONNE

NOUVELLE ÉDITION PUBLIÉE PAR M. EDWIN TROSS.

TROISIÈME VOLUME.

PARIS

LIBRAIRIE TROSS

5, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, 5.

1866

JUL 301959

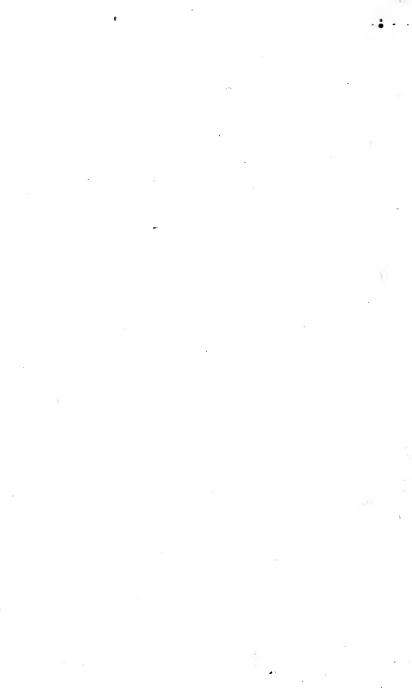

### HISTOIRE

# DU CANADA

## ET VOYAGES

QUE LES FRERES MINEURS RECOLLECTS Y ONT FAICTS POUR
LA CONUERSION DES INFIDELLES

### DIUISEZ EN QUATRE LIURES

Où est amplement traiclé des choses principales arriuées dans le pays depuis l'an 1615 iusques à la prise qui en a esté faicle par les Anglois.—Des biens & commoditez qu'on en peut esperer.—Des mœurs, ceremonies, creance, loix & coustumes merueilleuses de ses habitans. — De la conversion & baptesme de plusieurs, & des moyens necessaires pour les amener à la cognoissance de Dieu. L'entretien ordinaire de nos Mariniers, & autres particularitez qui se remarquent en la suite de l'histoire.

FAIT ET COMPOSÉ PAR LE

### F. GABRIEL SAGARD THEODAT,

Mineur Recollect de la Prouince de Paris.

TROISIEME PARTIE.

#### A PARIS

Chez Claude SONNIUS, ruë S. Jacques à l'Escu de Basle & au Compas d'or.

M. DC. XXXVI.

Auec Priuilege & Approbation.

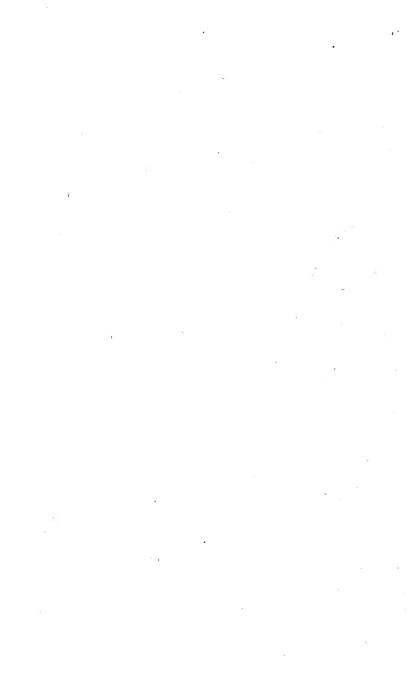

|| Histoire de la conversion & baptesme de Mecabau 592 Montagnais, auec l'exhortation qu'il sit à sa femme & à ses enfans avant sa mort.

### CHAPITRE XXXVII.

Vers la my Mars de l'an 1628 les Sauuages qui auoient hiuerné és enuirons de l'habitation, commencerent à s'approcher d'icelle à cause des neiges qui se fondoient comme les riuieres, les glaces qui se detachoient partout des bords, qui rendoient la nauigation perilleuse, c'est ce qui les sit passer, & aduancer peur de plus grandes incommoditez. Le Sauuage Mecabau, autrement appellé par les François Martin, que i'ay autrefois fort cogneu comme bon amy, & pour ses petites reuerances qu'il vouloit faire à la Françoife, se cabana assez proche de nostre Conuent, d'où il venoit souuent visiter nos Religieux & les R.R. P.P. Iesuites qui estoient fort ayse de sa compagnie, car par le moyen de son entretien on apprenoit tousiours quelque chose de la langue. Or il aduint que le R. P. Masse Iesuite (encore nouueau dans la langue) luy voulan \* dire quelque chose en Montagnais, luy dit tout autrement de sa pensée, certains mots qui fignifioient, donne-moy ton ame, aussi bien || mourras-tu bientost: ce qui estonna fort le Sauuage, qui luy repartit, comment le sçay-tu, ce que n'entendant pas le P. Masse il continua tousiours sa premiere pointe, qui fascha à la fin aucunement le Sauuage & le porta à luy dire leur diction ordinaire,

593

tu n'as point d'esprit, puis feignit s'en aller mescontant, ce qu'apperceuant le R. P. Masse, changea de discours & luy fist present d'une escuellée de poix, qu'il accepta volontiers & l'emporta à fa cabane, d'où il reuint à nostre Conuent, pendant que ses enfans les firent cuire dans un chaudron fur le feu.

Estant chez nous il s'adressa au P. Ioseph & luy conta le pourparler qu'il auoit eu auec le R. P. Masse luy difant, mon fils (car ainfi appelloit-il le Pere Iofeph,) ie viens de voir le P. Masse, ie croy qu'il est plus vieux que moy & si n'a point d'esprit, car il m'a demandé par plusieurs sois mon ame, & me pronostique que ie mourray bien tost. Il me semble neantmoins que ie mange encore bien, & que i'ay de fort bonnes iambes, & d'où viendroit donc que ie mouruffe fi-toft, finon que luy mesme me voulust fairemourir. Le Pere Ioseph luy dit, tu monstre bien toy mesme que tu as bien peu d'esprit d'auoir si mauuaise opinion de personnes qui te cherissent egallement comme nous. Tu dis vray, dit-il, car il m'a donné une esculée \* de poix que i'ay donnée à cuire à ma cabane pour mes enfans & pour moy, & ayant sceu du Pere Ioseph que le Pere Masse ne l'auoit interrogéque pour 594 s'instruire de | la langue, qu'il n'entendoit pas encore, il s'en retourna à sa cabane pour manger de ses poix, qu'il trouua amers comme aloés, & n'y pû apporter remede.

Or pour ce que le mal-heur de l'histoire ou plustot bon-heur, puis qu'elle luy causa son falut, vint de la falleté dont ils usent à l'aprest de leurs viandes, il faut que ie vous die qu'ils ne nettoyent rien de ce qu'ils

mettent au pot, s'ils ont un gros poisson ou un morceau de viande à couper ils mettent gentiment le pied dessus, & le coupent pour la chaudiere, sans rien lauer, fust-il fort falle, moisi ou pourry, comme i'ay dit ailleurs. Ils en firent de mesme des poix du Pere Masse, ords au possible, d'alun, de noix de galle & couperofe, qui par mesgard s'estoient meslez parmy d'une composition d'ancre, \* mais qui rendirent les poix si extremement noirs & mauuais, qu'il fut impossible d'en pouuoir manger, ny le pere ny les enfans, ny mesme les chiens, dont un mourut pour en auoir mangé d'un resteque le pere auoit ietté en terre, & luy-mesme en sut extremement malade, pour v auoir gousté, & ses enfans encor plus, de quoy il s'alla plaindre au Pere Ioseph, luy disant: Mon fils, il est vray que le Pere Masse n'a point d'esprit de m'auoir voulu faire mourir, il m'a demandé mon ame, c'est à dire qu'il desiroit que ie mourusse, dont ie m'estonne d'autant plus que ie ne luy ay iamais faict de desplaifir. Il m'a donné des poix qui ne valent rien & Il nous ont rendus, moy & mes enfans iufques à l'ex- 595 tremité, i'y ay mis de la viande, pour en ofter le mauuais goust, & ils n'en ont pas esté meilleurs, i'ay tout ietté aux chiens dont l'un est des-ia mort & ne sçay que deuiendront les autres, voy donc, mon fils, le mal que l'on nous veut, & y apporte du remede.

Le Pere Ioseph bien estonné du discours de ce barbare, tascha de le consoler au mieux qu'il peut, & partit en mesme temps pour aller trouuer le Pere Masse, auquel il conta l'effect des poix, qui fut bien esbahy, ce fut se bon Pere, car il croyoit auoir saict une œuure

de grande charité en faisant ce present, mais avant mené le Pere Ioseph au baril où il les auoit pris, il s'y trouua tant de drogues, que l'on ne douta plus de la malignité des poix & fut contrainct d'aduouer que le mal en venoit de là, mais pour ce qui estoit d'auoir demandé l'ame de ce pauure homme, c'est à dire sa mort, le bon Pere asseura, comme il est tres-certain. qu'il ne pensoit pas luy tenir ce langage là & que cela luv deuoit estre pardonné, comme n'estant pas encore assez instruict en leur langue. Ie peux souuent manquer & dire une chose pour une autre en ces commencemens, dit-il au Pere Ioseph, & partant ie vous supplie d'appaiser ce barbare & considerer que ce que ie me hazarde de leur parler n'est que pour les instruire en m'apprenant tousiours, ce qui ne se peut saire sans faute.

|| Le Pere Ioseph ayant sceu comme la chose s'es-596 toit passée, retourna à son Sauuage, lequel il pria de croire que le tout s'estoit faict sans dessein de l'offencer, & qu'au contraire le Pere Masse l'aymoit tendrement comme son frere, & bien marry de ce mal-heureux accident, qu'il eut voulu rachepter pour beaucoup, s'il eut esté à son pouuoir, mais que la faute estant faicte il la deuoit pardonner quand bien il y auroit eu de la negligence du Pere \* à nettoyer ces poix. Le barbare luy repartit que c'estoient toutes excuses, & qu'ill'auoit voulu asseurement faire mourir, & pour chose qu'on luy pû dire du contraire on ne luy pû iamais ofter cela de l'esprit, & coëffé de ceste mauuaise opinion il partit pour les Montagnais, vers les quartiers du Cap de Tourmente, où à peine fut-il arriué

qu'il tomba griefuement malade, ce qui le contraignit d'auoir recours aux François qui se trouuerent là pour en receuoir quelque foulagement ou remede à fon mal, mais pour foin qu'on en prit on ne le pû guerir ny remettre en fanté. Le sieur Faucher qui estoit là Capitaine, luy fist donner du vin d'Espagne & de l'eau de vie pour le remettre en force, & voir si ces remedes extraordinaires luy feruiroient mieux que d'autres drogues plus ordinaires, mais rien ne le pû foulager, de quoy ces bons François estoient fort marris, pour l'auoir toussours veu fort affectionné à leur endroit.

|| A la fin ce bon homme, qui conservoit en son 597 cœur le desir d'estre Chrestien depuis un long temps fans l'auoir absolument declaré le manifesta lors, &. dit qu'il vouloit aller retrouuer le Pere Ioseph pour estre baptizé, & pour ce les pria de luy prester un canot, ce que fist le sieur Faucher apres l'auoir supplié de demeurer là à cause de sa grande faiblesse, & pour les glaces qui pourroient offencer son canot des-ia fort despery & le perdre en suitte, mais cette priere sut inutile.

Car il auoit une telle apprehension de mourir sans auoir receu le baptesme, que la mesme apprehension estoit capable de l'enuoyer au tombeau, si on ne luy eust donné contentement. Il s'embarqua donc auecses deux fils, l'un aagé de 17. à 18. ans, & l'autre de 12. à 13. & arriverent tout d'une Marée proche Kebec, en un endroit où la riuiere portoit, & là ils deschargerent leur pere fur la glace, puis ayant caché leur canot dans les bois, l'un d'eux vint en nostre Conuent

aduertir que leur pere se mouroit, & supplioit le Pere I oseph de l'aller baptizer auparauant, d'autant qu'il le desiroit à toute instance. Ce qu'entendant le Pere Ioseph plein de zele, prist un peu de vin pour le malade, & s'en alla promptement au deuant de luy qu'il trouua en deuoir de se faire trainer vers nostre Conuent par l'un de ses fils. Si tost qu'il apperceut le P. Ioseph, il luy crya de loin, mon fils ie te viens voir pour estre baptizé, car ie croy que ie m'en vay mourir. || Tu m'as tousiours promis que tu me baptizerois si ie tombois malade, & tu vois l'estat auquel ie suis à present comme d'un homme qui n'a presque plus de vie.

Le Pere Iofeph attendry des parolles de ce pauure vieillard, luy dit: Mon Pere ie suis marry de ta maladie, & me resiouy fort de ton bon desir, sçache que ie seray pour toy tout ce qu'il me sera possible, & te nourriray comme l'un de mes freres; mais pour ce qui est du Sainct Baptesme, comme la chose est en soy de grande importance il saut aussi y apporter une grande disposition, & me promettre qu'au cas que Dieu te rende la santé, que tu ne retourneras plus à ton ancienne vie passée, & te seras plus amplement instruire pour viure à l'aduenir en homme de bien, & bon Chrestien, ce qu'il promit.

Alors ledit Pere faisant office de Charité & d'hospitalité, le prist par la main, & l'ayda à conduire en nostre Conuent, où on luy disposa un grabat dans l'une des chambres, plus commode, & y su traissé & pensé \* par nos Religieux au mieux qu'il leur sut possible, pendant cinq iours que la fieure continuë luy

dura auec des conuulfions fort estranges. Le Chirurgien des François le vint voir, & luy fist aussi tout ce qu'il pû, mais comme ces gens-là ne se gouuernent pas à nostre mode, l'on auoit beaucoup de peine autour de luy, & si il vouloit qu'il y eut tousiours quelque Religieux peur de mourir sans le Baptesme qu'on differoit luy donner pretextant | l'apparence d'une 500

prochaine guerison, qui trompa nos freres.

L'av admiré la ferueur & deuotion de ce bon homme pendant sa maladie, car de nos Religieux m'ont asfeuré qu'il proferoit tous les iours plus de cent fois les Saincts noms de Iesus Maria, & demandoit continuellement d'estre enrollé soubs l'estendart des enfans de Dieu, iusques à un certain iour qu'il dit au P. Iofeph: Mon fils ie pense que tu me veux laisser mourir fans Baptesme, & as oublié la promesse que tu m'auois faicte de me baptizer quand i'y ferois disposé, quelle plus grande disposition desire-tu de moy, que de faire tout ce que tu veux, & croire tout ce que tu crois, dans laquelle croyance ie veux viure & mourir. Mon mal fe rangrege, prend garde à moy, & que par ta faute ie ne sois priué du Paradis, pour ce que tes remises me mettent dans un hazard de perdition.

Là-dessus le Pere luy dit qu'asseurement il le baptizeroit auant mourir, & qu'il n'eust point de crainte & que ce qui l'auoit obligé à ces remises estoit outre l'esperance de sa guerison, qu'il vint auec le temps à retourner à ses superstitions, & oublier le deuoir de Chrestien, comme il seroit facile à ceux qui ne seroient pas deuëment instruicts viuans parmy vous autres. A quoy le Sauuage repartit: Mon fils, il est vray qu'il est

6**0**0

bien difficile de pouuoir viure parmy nous en bon Chrestien, veu que les François mesme \* qui y viennent hyuerner ny \* viuent point comme || vous, mais sçache que tu ne seras pas en peine de m'y voir plus, car ie me meurs & n'en peu plus, une chose ay-ie encore à te prier de me faire enterrer dans ton Cimetiere auprés de Monsieur Hebert, car ie ne veux pas estre mis auec ceux de ma Nation, quoy que ie les ayme bien, mais estant baptizé il me semble que ie dois estre mis auec ceux qui le sont, mes ensans n'en seront point saschés, d'autant que ie leur diray en leur faisant sçauoir ma derniere volonté, de laquelle ie crois qu'ils seront estat.

Le Pere le voyant perseuerer dans une si ferme refolution de son falut, luy accorda sa demande, & le
baptiza pendant une conuulsion qui luy arriua tost
apres, laquelle fut telle qu'il eut opinion qu'elle l'emporteroit: Neantmoins il reuint à soy, & ayant demandé le Baptesme, il luy sut dit qu'il venoit d'estre
baptizé, ce que tous luy tesmoignerent, & mesme l'un
de se ensans qui estoit là present, de quoy il se monstra tres-satisfaict par ces paroles, disant, Iesus Maria,
ie suis bien content & ne me soucie plus de mourir
puisque ie suis Chrestien, & puis disoit par sois Iesus
prend-moy à present, ce qui donnoit de la deuotion
aux plus indeuots mesmes qui admiroient ces paroles.

Peu de temps apres arriuerent trois Sauuages, Napagabiscou son gendre, un de leur Medecin, \* auec un autre de leurs amis. Si tost qu'ils furent entrez le Medecin demanda au || malade combien de iours il y auoit qu'il estoit dans ces langueurs, l'autre luy res-

60 I

pondit quatre, puis le Medecin le prenant par la main la regarda, & dit qu'il cognoissoit par icelle qu'un homme luv auoit donné le coup de mort, mais que s'il vouloit permettre qu'il le chantast, qu'il le rendroit bien tost guery, ce que le malade ne voulut permettre difant qu'estant à present baptizé, cela ne se deuoit plus faire, ce que luy confirma Napagabifcou son gendre, aussi Chrestien, & le loua de s'estre fait baptizer, & de ne fouffrir plus ces importuns Chanteurs qui ne clabaudent que pour leurs interests.

Neantmoins le malade fut porté de curiofité de scauoir du Medecin comment il cognoissoit qu'un homme le faisoit mourir, confessant qu'on luy auoit donné à manger quelque chose qui ne valoit rien, nottez sans nommer le P. Masse, car nos Religieux luy auoient deffendu, le Medecin dit qu'il le voyoit fort bien en fa main. On luy demande de quelle Nation estoit celuy qui auoit donné le mal: il repart des Etechemins (qui est une Nation du costé du Sud de l'habitation & assez esloigné dans les terres). On l'interroge comment cela s'estoit pû faire, puis qu'il y auoit plus de deux ans qu'on n'en auoit veu aucun en ces quartiers. Il dit qu'il estoit venu la nuict, & qu'ayant trouué Mecabau endormy qu'il luy auoit mis une pierre dans le corps, laquelle luy causoit ce mal, & le feroit mourir si on ne luy ostoit | à force de souffler. Cela appresta 602 un peu à rire à nos Religieux, qui luy dirent qu'il eitoit un manifeste trompeur, & ne sçauoit ce qu'il vouloit dire.

Mais comme il vit qu'on donnoit à manger à ce malade, il changea de notte, & dit à nostre Frere Ger-

uais quien estoit l'infirmier, ne vois-tu pas bien que tu n'as point d'esprit de donner à manger à cet homme qui n'a point d'appetit, & que quand on est malade on ne sçauroit manger, & qu'il faut attendre que l'on soit guery & en appetit. Ie ne sçay si ce Medecin auoit appris les maximes des Egyptiens & des Italiens, qui donnent aux malades le pain & les viandes à l'once, mais il estoit un peu bien rigide, ce qui me faict dereches deplorer la misere de leurs pauures malades, qui meurent souuent saute d'un peu de douceurs pour les remettre en appetit.

I'ay dit en quelque endroit que la vengeance & le foupcon en cas de maladie est fort naturelle & attachée de pere en fils à nos Sauuages. Mecabau qui ne pouuoit oublier ses poix en conta l'histoire (à nostre infceu) au Medecin, & à son compagnon, qui en furent fort scandalisez, & sortirent de nostre Conuent tout en cholere pour l'aller dire à leurs femmes, lesquelles en conceurent une telle auersion contre les R.R. P.P. Iefuites qu'elles depescherent en mesme temps un canot à Tadoussac, & un autre aux trois riuieres pour en donner aduis à tous ceux de leur Nation, qu'elles coniurerent de se don- || ner de garde puis que des-ia ils auoient faict mourir le pauure Mecabau. Qui fut bien estonné ce furent nos pauures Religieux, qui eurent aussi tost aduis de ce mauuais trafic. Ils en tancerent fort ce pauure baptizé, ils le reprirent de n'auoir encore quitté cette mauuaise opinion, comme ils l'en auoient des-ia par plusieurs fois prié. Que faut il donc que ie fasse, leur dit-il, est-il pas vray qu'ils m'ont donné des poix qui ne valoient rien, dont ie

603

fuis malade & prest à mourir pour en auoir mangé. On luy dit que sa maladie ne venoit pas de là, & que c'estoit poùr auoir trop trauaillé, & estre trop vieux. Il est vray, dit-il, que ie suis bien vieux, & que ie ne puis pas toufiours viure, mais qu'est-il donc question de faire pour vous contenter? Il faut, dit le Pere Iofeph, que tu efface de ton esprit toutes les mauuaises pensées que tu as contre les Peres Iesuites, & que tu renuoye querir ces deux de ta Nation, à qui tu les a dites pour leur tesmoigner du contraire, ce qu'il promit, mais auec bien de la peine, car il ne vouloit pas se desdire.

Les hommes estans arriuez, il les pria de ne point croire ce qu'il leur auoit dit des Peres Iesuites. & qu'ils estoient de bonnes personnes, & partant qu'ils renuovassent à Tadoussac, & aux trois riuieres dire la mesme chose, ce qu'ils promirent movennant quelque petit present, car entr'eux comme en Turquie les prefens ont un grand pouuoir.

|| Le gendre estant de retour, le malade luy dit 604 qu'il se sentoit bien mal, & qu'il leur vouloit dire ses dernieres volontez, & partant que l'on fit venir fa femme & ses enfans, ce qui fut promptement executé. Estant arriuez, il les fit mettre autour de luy, & se tournant vers son gendre, il luy dit : Napagabiscou, tu és mon gendre que i'ay tousiours fort aymé dés que tu estois petit garçon, & pour cela ie t'ay donné ma fille que tu as aussi tousiours aima \*, tu n'as guere disputé auec elle, car elle t'aymee \* bien aussi, deffuncte ma femme qui estoit sa mere, m'aymoit bien aussi, & mov elle. C'est pourquoy ie vous recommande

de vous bien aymer, cela n'est pas bien quand on querelle l'un contre l'autre, car personne n'en peut estre edisié ny content. Aime bien aussi tes enfans, tes freres & tes sœurs qui sont mes enfans, aussi ta bellemere, qui est à present ma semme, quand ils auront necessité ne les abandonne point, donne-leur tousiours de la chair & du poisson quand tu en auras.

Ne fois point querelleur auec les autres, ny porteur de mauuaises nouuelles, & pour ce faire ne hante point ton oncle Carommisit, car c'est un quereleur, ne va point en sa cabane, ny auec ceux qui font comme luy. Mais ayme les François & va toufiours auec eux, particulierement auec le Pere Iofeph, & ceux qui font habillez comme luy, car tu és baptizé aussi bien que moy. Il faut que tu les aymes plus que les autres 605 puis qu'il \* t'ont || baptizé, quand tu auras de la viande, & du poisson, tu leur en donneras. & ne les abandonneras point. Ayme aussi les Peres Iesuites, & oubly ce que ie t'en ay dit. Ayme aussi Monsieur du Pont, Monsieur de Champlain, Madame Hebert, & fon gendre, & tous les autres François qui font bons, & ne va point auec les meschans. Ne te fasche point quand ie feray mort, il nous faut tous mourir & partir de ce pays icy, & ne scauons quand. A quoy respondit le gendre, ie feray tout ce que tu m'as dit, mon pere, & puis se teut, car ils n'ont pas grand responce.

Puis le malade s'adressant à ses enfans qui estoient là pleurants, dit à son fils aisné: Matchounon (ainsi s'appelloit-il) sois tousiours bon garçon, & ayme bien tes freres, & tes sœurs, ne sois point paresseux, car tu és bon chasseur, & bon pescheur, & ne sois point aussi

quereleur, demeure auec ton beau-frere, & toy & tous tes freres & fœurs, viuez bien en paix, ne va pointà la cabane de ton oncle Carommisit, car c'est un quereleur. Si tu veux demeurer auec le Pere Ioseph ie le veux bien, il te baptizera, & tous tes freres, & crov ce qu'il dira, mais pourtant ne va point en France, car peut estre que tu y mourrois, que tes freres n'y aillent point aussi. Pour demeurer icy auec luy ie le veux bien. Ie luv av promis ton petit frere Chippe Abenau. s'il le veut auoir donne-luy, mais qu'il n'aille point en France, comme ie ven \* de dire.

|| Voicy comme il luv enseigne de prendre une fille 606 honneste. Quand tu te marieras prens une fille qui ne foit point paresseuse ny coureuse, ayme-la bien, & tes enfans, n'en prens point d'autres de son viuant, ne te fasche point contre elle, ne la chasse point, ayme tousiours tous les François, & les assiste de chair, & de poisson quand tu en auras, & de l'anguille au temps de la pesche, que tu donneras au Pere Ioseph & à ses Freres, afin qu'ils n'ayent point de faim. Ne te fasche point quand ie feray mort. Le Pere Iofeph me donnera un drap pour m'enseuelir, & m'enterrera aupres de Monsieur Hebert, ne t'en fasche point. A tout cela le fils luy respondit de mesme que le gendre, mon pere ie feray tout ce que tu m'as dit, & le mettent en effet, car ils ont en grande veneration les dernieres paroles de leur pere & mere, plus que toutes les autres qu'ils leur ont dites de leur viuant, en quoy ils sont imitez de tous les bons Chrestiens, pour ce que les dernieres paroles font ordinairement les plus energiques & falutaires.

Le pauure Mecabau fit la mesme exhortation à tous fes autres enfans, les uns apres les autres, par lesquelles il leur recommandoit particulierement la paix & l'amitié, qui estoit tout ce que sain le lean recommanda à ses Disciples auant sa mort, disant qu'en ce seul commandement d'aymer l'un l'autre, ils accompliroient toute la Loy. Puis s'adressant au Pere Ioseph, 607 & à tous ses Religieux | il luy dit: Pere Ioseph mon fils, ie te remercie de ce que tu m'as baptizé, & m'as fouuent donné à manger, & à tous mes enfans, aymeles aussi comme tu m'as aymé ie t'en prie. Quand ils auront faim donne leur à manger, & si tu n'y és pas, tu diras à tes freres qu'ils leur en donnent. Ie t'ay toufiours bien aimé, voylà pourquoy ie te donne mon petit garcon Chippe Abenau, ayme-le, & tous mes enfans, baptize-les, mais ie te prie qu'ils n'aillent point en France, tu as bien entendu tout ce que ie leur ay dit, ie veux qu'ils le facent, & fe tournant vers Frere Geruais, il luy dit, Frere Geruais ayme bien aussi mes enfans, si tu veux aller Hyuerner, pour apprendre la langue, va demeurer auec eux, ils auront soin de toy. Quand le Pere Ioseph sera mort tu diras à tes autres Freres qui viendront, qu'ils ayment bien mes enfans.

Lors le Pere Ioseph luy dit, ie suis bien edisié de tes paroles, par lesquelles tu monstre que tu as de l'amitié, & de l'esprit, mais ie suis estonné que tu desfends à tes enfans d'aller en France, où il y fait si beau viure, ie te promets bien que ie les aymeray, & assisteray de tout mon pouvoir, mais pour le Chippe Abenau que tu m'as donné, ie serois bien ayse de le conduire en France, auec le petit Louys, fils de Choumin,

à quoy il ne voulut iamais confentir, à cause qu'il y en estoit | mort quelqu'uns de leur Nation. Puis il faict 608 fon Testament, en recommandant à ses ensans d'aymer aussi leur belle-mere, qui ne s'estoit pû là trouuer; & comme il estoit de son naturel fort iouial, leuant les yeux, ca dit il, où est la mort, elle ne vient point.

Mais on luy dit apres, Mecabau vous auez eu raifon d'exhorter vos enfans. & de mespriser la mort, vous fentant bien auec Dieu; neantmoins il y a encore une chofe que vous auez oublié, de leur enioindre payer à Monsieur Corneille, ce que luy deuez (c'estoit le Commis de la traite), car on doit payer ses creanciers, comme nous auons dit, ou donner charge qu'il se fasse payer. Vous n'auez point d'esprit, respondit-il, ne scauez-vous pas bien qu'il a tant gaigné auec moy, & que ie luy ay donné tant de testes & de langues d'eslan, & des anguilles à foifon, lors que ie faifois la pefche, c'est au moins qu'il me donne ce que ie luy dois. Si ie retourne en conualescence ie le payeray, mais si ie meurs ie ne tueray plus de castors pour luy satisfaire, & n'entend point laisser debtes à mes enfans. Et comme on luy eut dit qu'il n'y auoit que 20. castors à payer, Ce n'est pas beaucoup, dit-il, c'est pourquoy il luy fera plus facile de me les quitter, car il est affez riche, & nous pauures.

Le lendemain matin sa femme le vint voir, saschée de ce qu'il vouloit estre en- || terré au Cimetiere, & 609 pria ses enfans de le mener à sa cabane, pour estre enterré auec ceux de sa Nation, car elle ne pouuoit souffrir pour la mesme raison qu'il mourut en nostre maifon. Ce bon homme refusoit fort & ferme de fortir,

car il n'osoit desobliger nos Religieux, qui le prioient de demeurer, mais à la fin il fut tellement persuadé qu'il fut contrainct de se laisser conduire à sa cabane, disant qu'on luy auoit asseuré qu'il n'importoit où l'on mourut pourueu que l'ame sust sauns partit nostre malade conduit sur une traine par sa petite fille.

Nos Religieux neantmoins ne l'abandonnerent point, car ils l'alloient fouuent voir pour l'exhorter à la perseuerance, mais comme il arriua que le Pirotois, & plusieurs de ses amis l'allerent visiter pour le diuertir par quelque chanterie, le malade leur fouffrit, & chanta auec eux, non à dessein de guerison, mais pour leur complaire, ce que sçachant les Francois, firent courre le bruit qu'il estoit retourné à ses fuperstitions passées, en quoy ils se trompoient, car à ce faux bruit le Pere Ioseph y fut qui le trouua tousiours dans sa premiere deuotion, & n'auoit chanté que pour complaire aux autres, car l'ayant interrogé il protesta qu'il vouloit viure & mourir en bon Chrestien, & dans nostre croyance comme il auoit promis au Sainct Baptesme. On luv ovoit aussi souuent dire 610 ces mots || Iesus Maria, Chouerimit egoke sadguitan, qui signifie en François, Iesus Maria ayez pitié de moy & ie vous aymeray.

Et comme la maladie s'alloit rengregeant il perdit peu à peu la parole, & mourut en nostre Seigneur pour viure en Paradis, comme pieusement nous pouuons croire. Il fut enseuely dans le drap que nos Religieux luy auoient donné, puis enterré au Cimetiere de ceux de sa Nation, proche le iardin qu'on appelle du Pere Denys, pour le contentement de ses parens, qui autrement n'eussent point vescu en paix.

Des Missions & fruicts des Freres Mineurs en toutes les principales parties du monde, & d'un Religieux Dominicain venant actuellement de la grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales.

#### CHAPITRE XXXVIII.

Si nos Freres qui font à present deuant Dieu, & ceux qui restent en tres-grand nombre dans toutes les parties de la terre habitable, estoient blasmables en quelque chose, ce seroit pour auoir esté trop retenus, & n'auoir descrites leurs sainctes actions, & les grands fruicts qu'ils ont faits & font actuel- || lement en l'E- 611 glise de Nostre Seigneur, qui eussent seruy pour nostre exemple & edification; mais comme leur fentiment a esté bon & ne cherchent que l'honneur de la gloire de Dieu, ils se contentent de bien saire sans se soucier des vaines louanges du monde, de maniere que si nous fçauons quelque chofe d'eux, ça \* esté plustost par autruy que par eux mesmes, car ils ne se sont iamais amusez à faire des Relations annuelles, qui ne sont pour l'ordinaire que redites, & un desguisement de Rhetoriciens, autant plein de fueilles que de fruicts.

Nos pauures Religieux ont esté en esfet des ames choisies de Dieu pour le falut des peuples, ont peu parlé, moins escrit, & beaucoup operé, car le vray ser-

non plus qu'en iouissant, n'a que la seule voix de l'agneau à l'imitation du vray agneau Iesus Christ, ouy & non. Leur vie & leurs actions font vrayement admirables & comme parfun tres-odoriferant deuant Dieu, mais la recompence qu'ils en attendent est au delà de tout espoir humain, puis qu'un Dieu si bon ne peut petitement remunerer, donnant dés ce monde le centuple, & apres la mort, la vie eternelle. La vertu porte toufiours fon prix, & n'y a rien qui gaigne tant les cœurs que la douceur, & le bon exemple, & particulierement entre les Infidelles le mespris de l'honneur. & des richesses, qu'ils admirent entre toutes les actions de vertu plus difficiles, pour ce que naturelle-612 ment | l'homme est porté d'en auoir, & de fuyr la difette, & le mespris le plus qu'il peut, & il est vrayfemblable que cette pauureté volontaire & le mespris de l'honneur & des richesses de la terre, est un trespuissant moyen pour terrasser Satan, & luy faire lascher prise des ames qu'il traine dans la perdition, & c'est en cette vertu principalement, que nos Saincts Freres fe font faits admirer entre tous les Religieux qui ont passé depuis eux en ces terres Infidelles pour les acquerir à Dieu.

Plusieurs s'estoient imaginez que le monde se conuertissoit plussost par la science des Doctes, que par la bonne vie des simples, & c'est en quoy ils se sont trompez, car encor bien que l'un & l'autre soit necessaire, de peu sert le discours docte & eloquent sans l'exemple de vertu. Nostre Seraphique P.S. François souloit dire aux Predicateurs de son Ordre qui sem-

bloient auoir quelque vanité de leur science & du fruict de leur Predication: Ne vous enflez point, Predicateurs, de ce que le monde se conuertit à Dieu par vos predications, car mes simples Freres convertissent aussi par leurs prieres & bon exemple, qui est la Predication que principalement ie desire & souhaite à tous mes Freres.

Il appelloit fimples Freres ceux qui par humilité refusant la Prestrise, desiroient estre Freres Layz, qu'il appelloit par excellence les Cheualiers de sa table ronde, & les meres de la S. Religion, qu'il caressoit & embrassoit amoureusement & paternellement, d'autant plus volontiers qu'il scauoit le dire de David Il estre veritable, qu'il vaut beaucoup mieux estre le 613 plus petit en la maison de Dieu, que le plus grand en la maison des pecheurs, car la Prestrise est un estat qui requiert une si grande perfection, que Sainct François par humilité ne l'a iamais voulu estre, & ses premiers compagnons, qui estoient tous gentils-hommes & lettrez, n'aspirerent au Sacerdoce, ains choifirent estre frere \* Layz par humilité comme ont eu fait beaucoup d'autres Saincts personnage\*, qui s'en iugoient indignes, tellement qu'au fiecle d'or de nostre Sacré Ordre, à peine se trouuoit-il des Religieux qui voulussent estre Prestres, & ce grand Anacorette Pacomeüs, ayant iufques au nombre de 1400. Religieux en fon Monastere, ne voulut iamais permettre qu'aucun fut in facris, pour maintenir l'humilité en sa maison, & euiter le mespris de ceux qui se picquent de vanité, car un Prestre d'un village voisin leur venoit administrer les Sacremens.

Ils ne sont ainsi nommez Freres Layz que pour les distinguer des Freres du Chœur, car au reste ils sont vrayement Ecclesiastiques & de mesme profession & egalité en nostre Religion que les Religieux du Chœur, ils portent aussi ou peuuent porter, comme les Ordonnances & Offices de nostre Custodie de Lorraine enioignoient, une petite couronne clericale conformement à la volonté du Pape, qui en sist porter aux premiers compagnons de Sainst François, & estoient indisferemment esleus Superieurs, Commissaires, Prodifferemment esleus Superieurs, comme il s'est pratiqué en plusieurs lieux, & mesme de nostre temps nous auons veu Gardien de nostre Conuent de Verdun un venerable P. Daniel, frere Lay, à laquelle charge il est mort, chargé de gloire & de merite.

Il y a quelques années que demeurant de communauté en nostre Conuent de S. Germain en Laye.\* Un ieune Religieux Dominicain actuellement venant de la grande ville de Goa, capitale des Indes Orientales, où il auoit demeuré l'espace de dix années consecutiues, nous dit, que nos freres y sont tellement reuerés pour leur vertu & egalement tous les Religieux des autres Ordres, qui sont dans les païs Indiens, que sans offencer aucun autre Religieux de nostre Europe, il n'auoit rien veu de pareil en toute la France, en Italie, ny par toutes les Espagnes.

Et veritablement ie dois croire que ce bon Religieux parloit du fond de fon ame, & difoit verité, car bien qu'il fust actuellement retournant d'un si long & penible voyage, qui auroit pû luy causer de la distraction, il estoit neantmoins si retenu en les parolles, si mo-

deste en ses actions. & si mortifié de la veuë, qu'à peine leuoit-il les yeux en nous parlant. Il estoit neantmoins François de Nation, lequel s'estant transporté en Espagne, sut faict page d'un Seigneur du païs, qui s'embarqua pour Goa, d'où le Viceroy pour Sa Maiesté Catholique, l'enuoya depuis Ambassadeur vers le Roy de la grand Chine, qui le logea l'espace de fix fep- Il maines dans l'un des plus beaux depar- 615 temens de son Palais Royal, d'où il alla de là passer par la Perfe. L'ambassade finie, & l'Ambassadeur estant de retour à Goa, ce bon page faisant fruict de son voyage & de tant de merueilles, grandeurs & richeffes qu'il y auoit veuës, comme les images & l'ombre des beautez du Ciel, prit resolution de quitter le monde & prendre le party de Dieu en l'Ordre de S. Dominique, où il a acquis les vertus & les graces necessaires à un bon Religieux.

Ie m'informay de luy des principales raretez du Royaume de la Chine, de cette grande muraille qui separe cet Estat de celuy des Tartares, sur laquelle il auoit marché quelque temps. De ce grand, riche & admirable Palais Royal. Des falles lambrissées de plaques d'or massif, couuertes & enrichies d'escarboucles & de diuerses pierres precieuses, dans lesquelles l'Ambassadeur son maistre auoit esté receu. Des boulles d'or massifies leuées pour embellissement sur des colonnes. & par dessus les coins & saillies des architectures, & de tous les païs par où il auoit passé, & trouuay ses responces conformes à tout ce que i'en ay pû apprendre dans l'histoire, & quelques choses de plus que les autres Autheurs n'auoient point remarquées.

Ma curiosité me porta encores de m'enquerir du Royaume de Calicut, qu'il me dit estre voisin de celuy de Goa, mais commandé par un Roy idolatre, & que ce qu'il auoit le plus admiré estoit le nombre presque infiny de dia- || mans & autres pierres precieuses, desquelles brilloient toutes les niches & places où estoient posées leurs idoles, ils luy reprochoient comme gens terrestres & grossiers, que le Dieu des Chrestiens de l'Europe estoit un Dieu bien pauure & necessiteux, puis que son peuple & ses gens estoient contrainces de passer les mers iusques dans les dernieres extremitez de la terre, pour auoir de l'or & des pierres, desquelles leurs Dieux auoient en abondance & de tous biens, comme en esset c'est un pass tres-riche.

Ce ne font pas seulement les idoles de Calicut & les peuples idolatres, qui en font enrichis iusques dans un furieux excés, mais mesmes les peuples des Royaumes conuertis, & particulierement les dames de Goa quoy que Chrestiennes, en portent iusques sur leurs petits patins enchassées en des lames d'or, les oreillettes brillantes leur pendent sur les espaules, qu'elles ont simplement couvertes iusques à la ceinture d'une fine chemise de cotton, qui debat auec la blancheur de leur chair, & la Thiarre de pierreries que les grandes Dames ont fur la teste leur femble donner grace auec leur petite iupe volante de fine soye, & dans toutes ces mignardifes & parmy tous les puissans attrais, encore y voit-on reluire de la vertu & plus de pudeur que l'on ne s'imagineroit pas, qui est neantmoins chose rare & bien difficile en une femme, qui veut estre estimée belle, & faict ce qu'elle peut pour sembler l'es-

tre, il est vray qu'elles ont un aduantage du climat, qui les porte naturellement dans l'hon- || nesteté, voyant de la deuotion & une grande modestie aux courtifans, iusques au Viceroy mesme, qui faict souuent ses deuotions dans nostre Conuent, où sa pieté & les diuerses mortifications, que nos freres exercent tous les Vendredys l'attirent, & puis l'amour qu'elles ont pour l'honneur & la bonne renommée, les tient en bride, mais toufiours y a-il du hazard pour elles ou pour autruy.

Ce n'est pas seulement dans les Indes, que la vertu & pauureté Euangelique des Freres Mineurs a esté admirée & bien receuë d'un chacun, mais par tous les autres endroits du monde où ils ont habité. Iacques de Vitriac Cardinal, dit que au Leuant les Sarrazins admiroient leur perfection & humilité, & pour ce leur pouruoyent librement de viures & logemens: & qu'il auoit veu nostre Seraphique Pere Sainct François prescher auec un tel zele & ferueur au Soldan d'Egypte, que le renuoyant de crainte de tumulte & fousleuement de fon peuple, il luy auoit dit: Prie pour moy, afin qu'il plaise à Dieu me reueler la loy & la foy qui luy est plus agreable, tellement que ce S. Pere esbranlamerueilleusement l'esprit & la constance de ce grand Prince, lequel se fust dés lors conuerty, sans ceste damnable maxime d'estat, qui luy fist preferer la terre au Ciel, & l'enfer au Paradis, par une crainte de fousleuer fon peuple & perdre fon Empire, comme si Dieu ne protegeoit point les Princes & les Roys qui le recognoissent & embrassent son party. Veritablement il est bien difficile & non || point impossible, que les 618

grands se sauuent, pour ce qu'ils se flattent eux mesmes, & veulent estre flattez, & estre estimez Saincts, lors que bien souuent ils irritent Dieu, & sont deses-

perer un peuple.

Ce S. Pere eut douze compagnons qui le fuiuirent de prés, qui font les douze premiers Martirs de l'Ordre que l'Eglise a canonizé. Le Pape Gregoire IX qui canoniza S. François, dans la certitude qu'il eut du grand fruict que faisoient nos Freres, leur donna pouuoir de prescher & confesser par tout le monde, où ils se sont depuis espandus, comme il appert par une Epistre d'Alexandre IV. qui siegeoit l'an 1254. 28. ans apres la mort de S. François, que i'ay inserée icy, pour vostre edification: Alexandre, &c. A nos fils & bien aymés les Freres Mineurs, voyageant aux terres des Sarrazins, Payens, Grecs, Bulgares, Cumanes, Ethyopiens, Syriens, Hyberiens, Alains, Garites, Gots, Rutheniens, Iacobites, Nubians, Nestoriens, Georgiens, Armeniens, Indiens, Mossellaniques, Tartares, Hongrois, de la haute & basse Hongrie, Chrestiens captifs entre les Turcs, & autres Nations infidelles du Leuant, ou quelque autre part qu'ils foient, Salut & Apostolique benediction. Ceste lettre est capable d'annoblir pour iamais l'essence de cet Ordre, & de r'allumer dans les cœurs de ses professeurs un vehement amour de l'amour de Dieu & du prochain, car 1. on void nos Freres femés aux principales parties du monde, Europe, Asie & Afrique. 2. Ils sont espandus par toutes les Prouinces & Nations plus esloignées, 919 plus || Sauuages & Barbares de la terre. 3. Ils entreprennent la conuersion de toutes sortes d'Infidelles,

Schismatiques, Idolatres, Payens, Mahometans, Heretiques, Sarrazins, Turcs & Iuifs, qui est tout le plus grand seruice qu'on peut rendre à Dieu en ce monde icy.

Enuiron l'an 1271, fut enuové en Grece & Tartarie Hierofme d'Afcoli, depuis General, Cardinal, & Pape Nicolas IV. par le Pape Gregoire X. qui mesnagea si bien & si heureusement la reconciliation de l'Eglise Grecque auec la Latine, qu'il amena au Concile General de Lyon, l'Empereur des Grecs, & quarante Princes, qui se vinrent prosterner aux pieds de Sa Sainteté, & luy protesterent toute sorte d'obeyssance. Les Ambassadeurs des Tartares, conduits par le mefme, furent baptifez fort folemnellement à la grande Eglise, auec un honneur incroyable des Freres Mineurs, occasion pourquoy plusieurs Religieux de cet Ordre y furent prescher & enseigner la Foy & la Religion Chrestienne, & derechef Benoist XI. l'an 1341. enuoya deux Freres Mineurs pour ses Legats, pour restablir la Foy, & eurent permission de l'Empereur d'y prescher l'Euangile, qui profita estrangement.

L'an 1289. Frere Raimond, Prouençal, esleu General, fut prié par le Roy d'Armenie d'enuoyer des Freres Mineurs pour les instruire en la Foy. Il y en depescha six qui publierent l'Euangile auec un admirable fuccez, desquels Frere Pierre de | Tolentin y 620

receut la couronne du martyre.

1322. En la ville de Thamné de l'Inde Orientale, furent martyrifez, quatre Religieux passans de Thauris à Cathai, puis à Olmus, de là ils s'embarquerent pour aller à Thamné, distant trois mois de nauigation

de Thauris, où ils baptizerent grand nombre de ces Infidels. L'un d'eux nommé Frere Iacques fut exposé par deux fois au feu sans brusler, Dieu le conservant miraculeusement aussi bien que les trois ensans dans la fournaise de Babylone. Et les habitans du pays prenant de la terre où ont esté martyrisez ces Saines & la trempant dans l'eauë & la beuuant, sont gueris miraculeusement de leurs maladies.

1332. A la requeste de Zacharie, Archeuesque de Sainct Thadée en la grande Armenie obeyssant au Pape, le General de l'Ordre enuoya grand nombre de Religieux d'Aquitaine & Prouence pour la conuer-sion de ses peuples. Le Pere Arnaut demeurant auec l'Imperatrice Latina de la maison de Sauoye, conuertit son mary, qui obtint du Pape Iean XXII. des Religieux pour la conuersion de ses peuples.

1336. A la requeste de Robert, Roy de Sicile, frere

de S. Louys, Euesque de Tholose, le Turc octroya aux Religieux de Sainct François le Mont de Syon, le S. Sepulchre de nostre Seigneur & Bethleem, où estoit autresois le deuot Monastere de Paule & Eustachium, que les Recollects possedent à pre- || sent auec Nazaret, Le Mont Liban, où ils ont edisé plusieurs Conuents depuis deux ans, en ont un en Galata lez Contantinople, auec une residence, & un autre des Conuentuels, & en beaucoup d'autres lieux sur les terres des Turcs, où ils souffrent souuent de grandes persecutions, comme nous sont soy les lettres que nous en receuons de nos Freres.

1340. Le Chapitre General enuoya des Religieux en Sclauonie, & au Royaumede Bosna, infectez d'heresie, & v firent tel fruict qu'apres la conuersion de ses peuples, ils y bastirent sept Custodies de Conuents. Ce fut la mesme année que F. Gentil sut martyrisé preschant en Perse, lequel auparauant estant en Babylone, ne pouuant apprendre la langue Arabique, refolu de s'en retourner en fon pays, il rencontra un Ange en chemin qui la luy enseigna miraculeusement, avant depuis heureusement presché en cette languelà.

1341. L'Empereur des Tartares duquel nous auons parlé, fist bastir, quoy que Payen, un Conuent aux Freres Mineurs en la ville d'Amalech, & appelloit F. François d'Alexandrie son pere, quil'auoit diuinement guery d'une fistule, & luy bailla son fils pour estre catechizé & baptizé.

1342. F. Pafchal ayant appris la langue Carmanique, de laquelle on use par tout l'Empire des Tartares, des Perses, Chaldeens, Medes, & Cathai, voyagea & prescha iusques à la ville de Burgaut & Amalech, qui || font aux derniers confins des Perses 622 & Tartares, où apres plusieurs trauaux il fut martyrifé: deux autres le furent encor preschant à Valnacastre & Liuonie, par le commandement du Duc Idolatre.

Et pour ne parler que des plus insignes Missions, Urbain V. en 1370. enuoya 60. Religieux de S. François fous la conduite de Frere Guillaume du Prat, qu'il fist Euesque & son Legat au Royaume de Cathai. Au mesme an Frere Iean de Naples prescha la Foy au Roy de Gaza, où il fut mis à mort aussi bien que quatre autres en Bulgarie par la faction des Grecs.

Vovci derechef un folemnel Ambassade d'Eugene quatriesme, qui deputa F. Albert de Sartian, insigne Predicateur & grand homme d'affaires, auec 40. Religieux, au Preste-Ian, duquel il obtient pouuoir d'aller par tout son Empire, & l'an 1439, il retourna à Florence où se tenoit le Concile General, ayant amené auec foy R. P. en Dieu F. André, Abbé du Monastere Sainct Anthoine, Legat & Commissaire du Preste-Ian, qui desiroit receuoir instruction. & rendre obeyssance à l'Eglise Romaine. Il sut receu auec toute forte de magnificence & ioye, & enseigné en la Foy & doctrine orthodoxe. A mesme temps F. Iean de Capistran, Vicaire General de l'Ordre, estant allé en Leuant pour la Reformation des Conuents de l'Ordre, y amena les Ambassadeurs Armeniens, & depuis sut 623 Legat en Lombardie, où il ramena || le Duc de Milan qui fauorisoit le Concile de Basle. Martin V. le fit Inquisiteur General du Sainct Office par toute la Chrestienté où il se trouvoit. Eugene IV. luy confirma cette dignité, & le fit fon Legat contre les Iuifs, Payens & Heretiques, & conuertit un iour à Rome 40. Iuifs auec le Prince de la Synagogue nommé Sagelas, lequel il rendit muet & vaincu en dispute publique, & refusa plusieurs Eueschez pour estre plus libre à prescher, à la requeste de l'Empereur Frideric, de l'Archiduc d'Austriche, d'Eneas Syluius, Euesque de Sienne Legat du Sainct Siege, depuis Pape Pie fecond. Nicolas V. l'enuova en Hongrie & l'Allemagne, où il auoit acquis une si grande creance qu'Eneas Syluius en dit ses mots: Frere Iean est un homme de Dieu, les peuples d'Allemagne le tiennent

comme un Prophete, il a le pouuoir, s'il vouloit au moindre figne de la main, d'esleuer une grande multitude; il se trouua auec un Crucifix en main à la bataille que les Chrestiens gaignerenten Hongrie contre Mahomet second, qui auoit tout fraischement enuahy l'Empire de Constantinople, & se promettoit la conqueste de toute la Chrestienté, mais ce seruiteur de Iesus Christ anima tellement par ses predications les Chrestiens qu'ils furent victorieux, ce que tesmoignent Nicolas Calcondile Grec & le liure Fasciculus temporum, Autheurs qui viuoient au mesme temps.

Ce fainct personnage estoit receu en tou- || tes les 624 villes auec un applaudissement & ioye incroyable, le peuple luy alloit au deuant, il estoit receu auec le son des cloches, conduit en la grande Eglise, où l'on entonnoit le Cantique Te Deum laudamus, auec la mufique & les orgues, chacun admirant sa doctrine & ses miracles. Il baptisa en la Russie & Valachie plus de dix mille ames, chofe incroyable, par une feule predication, mais accompagnée de l'esprit de Dieu, à Gabrie en Pologne six vingts ieunes hommes estudians dirent adieu au monde pour endosser l'habit de Religion, desquels cent se firent Religieux de S. François; il fist brusler six chartées d'instrumens à iouer & fix cents d'attifez & vains ornemens des femmes; lesquels seruent de prise au diable pour deceuoir & perdre les ames.

Le Pape Calixte III. rapporta la victoire des Chreftiens sur les Turcs assiegeant Bellegrade l'an 1456. aux prieres de ce grand Seruiteur de Dieu, en laquelle il n'y eut iamais que soixante Chrestiens de

tués, & y demeura bien deux cents quarante mille Turcs auec 160. pieces de canon qui furent prises. Il mourut la mesme année le 23. Octobre, aagé de soixante dix ans quatre mois, desquels il en auoit passé 40. & six mois en la vie Religieuse. Le Souuerain Pontise Calixte III. pleura amerement sa mort, & permit dés lors d'exposer son image en publique, & saire l'office d'un Sainct Consesseur & Docteur en l'Euesché de Sulmona, d'où || il estoit natis: & depuis ayant operé quantité de miracles, Gregoire XV. dernierement decedé le declara solemnellement Bien-heureux, auec permission de celebrer sa feste & son Office en tout l'Ordre S. Francois.

Le Bien-heureux Frere Iacques de la Marque l'an 1400, conuertit à la Foy le Royaume de Bosna, dans lequel il y auoit plusieurs Payens. Il prescha douze ans entiers par les commandemens d'Eugene IV. Nicolas V. & Calixte III. en Hongrie, Sclauonie, Dalmatie, Pologne, Albanie, Prusse, Dannemarc, & haute Allemagne, & fit un tel progrez & profit qu'il baptiza plus de deux cents mille ames, soit Payens conuertis, ou Schismatiques reunis à l'Eglise: suiuant laquelle ils n'auoient pas esté deuëment baptisez, manquant quelque chose d'essentiel au Baptesme. Il prescha quarante ans durant auec une infinité de miracles, mourut aagé de 90. ans, dont il en auoit vescu 61. en Religion, auec une rigueur & austerité incroyable. Sixte IV. à qui il auoit prophetizé qu'il seroit General, Cardinal, & puis Pape, commanda qu'on mit son image en l'Eglise pour y estre venerée, son manteau au Conuent de Montbrandon, où il prit l'habit, chasse les diables encor à present, & sa corde & son habit font le mesme au Conuent Nostre Dame la neufue à Naples, où il est enterré.

|| Des deux Indes Orientales & Occidentales, & des 626 conversions admirables que les Freres Mineurs y ont operé. E comme dés l'an 1621. ils auoient dans la seule Merique plus de cinq cens Conuents en 22. Provinces.

## CHAPITRE XXXIX.

Deux puissantes raisons auoient induits Aristote & quelques autres à se persuader qu'il n'y auoit autres gens au monde que les habitans d'Europe, d'Asie & d'Afrique. La premiere estoit la grande largeur de la mer, qui leur fist estimer que les hommes ne sçauroient passer tant d'eaux auec aucune force ou industrie, & ce sut ce qui meut S. Augustin à nier les Antipodes.

L'autre raison qui deceut les Anciens sut qu'ils creurent que la Zone Torride estoit inhabitable pour son excessive ardeur, de mesme que les Polaires pour leur froideur insupportable, mais ils se sont trompez, comme tout le monde sçait à present, sans qu'il soit necessaire d'en descrire icy les particularitez puis que d'autres en ont desia escrit, seulement ie diray que ce monde nouueau fut descouuert en l'an 1497, par America Vespuce, Florentin, qui luy imposa ou Il d'autres à sa faueur, le nom Americque, bien 627 que l'honneur en soit proprement deu à Christosse Colomb, Genois, qui l'a le premier descouuert en l'an 1492. cinq ans auant ledit Americq Vespuce, selon

quelques Autheurs.

Platus, Iesuite, donne cette gloire à nos Religieux par dessus les autres, d'y auoir passé les premiers, deux desquels fauoriserent grandement Christosse Colomb enuers le Roy Ferdinand pour une si haute & genereuse entreprise, laquelle estoit estimée pour une fable par les hommes d'Estat, & trauerserent les mers l'an 1493. sans apprehension des dangers & hazards qu'ils trouuoient à toute heure pour paruenir en l'Amerique, qu'on nomme Inde Occidentale ou nou-ueau monde.

L'an 1516. ils edifierent deux conuens à Cubagna & Cumana, & un autre à Marcapana, que les Sauuages bruslerent & massacrerent tous les Religieux. Les premiers qui furent iamais prescher aux Royaumes de Tloxcalla, Mechioacan & Mexico, furent Freres Mineurs sans redouter la sureur de ses peuples barbares. L'an 1520. le Roy de Mechioacan Sinzinca, qui pour regner tout seul auoit sait tuer ses quatre seres, adoucy par la predication Euangelique, receut la Foy & le Baptesme, & se sit nommer François, pour l'afsection qu'il portoit à nos Religieux: il rendit son Royaume tributaire à l'Espagne, & procura peu apres le salut de ses suiets par || les sermons du P. Martin de Iesus, Recollect.

L'an 1524, au mesme temps que l'enser eut vomy sa rage, & que Martin Luther Apostat se reuolta dans l'Allemagne auec une partie des Prouinces d'Occi-

dent, car quoy qu'il eust l'an 1517. commencé à prefcher contre les Indulgences, si est-ce qu'il demeura tousiours dans son cloistre auec l'habit Religieux, & ne dit point adieu tout à faich à l'Eglise Romaine que l'an 1521, un autre homme de Dieu, & parfaich Religieux Frere Mineur Recollect, nommé Frere Martin, de Valence, expose & sa vie & son industrie & trauail pour la conqueste spirituelle des Indiens Americains; le Pape le crea Commissaire Apostolique, auec toute sorte de pouvoir sur ce requis : il s'embarqua auec unze Religieux, cette trouppe de gens Apostoliques arriuerent heureusement à Mexico, capitale du Royaume.

Voilà deux Martins en campagne, l'un deserteur de la Foy, l'autre professeur d'une tres-estroitte pauureté. l'un combat pour Sathan, l'autre pour Dieu, l'un perd les ames par sa pestilente doctrine, l'autre sauua par la predication de l'Euangile, & trauailla si assiduement & auec tant de bon-heur, que luy & ses compagnons convertirent iufques à 14 millions d'hommes, l'un defquels comme il est remarqué par quelque Autheur, en baptiza à fa part en plusieurs années enuiron quatorze cens mille, ce qui sembleroit quasi incroyable à ceux qui ne scauroient pas le grand nombre de Prouinces que le Roy des || Espagnes possede au nouueau monde, & le nombre presque infini de peuple qu'il y a si les Historiens qui ont esté dans le pays, & ceux mesmes qui sont moins portez pour la grandeur d'Espagne ne luy en asseuroient, & tesmoignoient en leur relation.

L'aduis adressé à tous les Princes Chrestiens, publié cette année à Paris, declare hautement & generalle-

629

ment que cette Couronne d'Espagne a conquis depuis enuiron cent ans, cent Royaumes ou Empires aux Indes, & de là iugez combien de peuple il y peut auoir, & combien de Freres Mineurs il y a, car nous en auons par tout.

Voicy ce qu'en dit Dom Frere Barthelemy de las Casas, Dominicain, qui a voyagé au nouueau monde enuiron l'an 1540. & 41, où il rapporte que les Espagnols y auoient desia conquis plus de pays que la Chrestienté n'est grande trois sois, puis poursuiuant il dit: La premiere terre où les Espagnols entrerent pour habituer, sut la grande & tres-sertile Isle Espagnole, laquelle contient six cens lieuës de tour en 5. grands Royaumes principaux, & quelques autres Prouinces separées, qui n'ont à present de Princes que le seul Roy des Espagnes.

Il y a d'autres grandes & infinies Isles à l'enuiron & és confins à tous costez, lesquelles nous auons veuës les plus peuplées, & les plus pleines de leurs gens naturels, & d'un des plus excellens air\* que peut estre autre pays du monde, dont la pire est plus fertile que la jardin du Poy de Sigila.

le iardin du Roy de Sicile.

630 || La terre ferme laquelle est loing de l'Isle Espagnole à 250 lieuës contient au long de la coste de la mer, plus de dix mille lieuës : qui sont desia descouuertes, & s'en descouure tous les iours dauantage, toutes pleines de gens, comme une sormiliere de sormis. En ce que iusque à l'an quarante & un s'est descouuert, il semble que Dieu a mis en ces pays-là le goussre ou la plus grande quantité de tout le genre humain.

D'autres Autheurs rapportent que dans la feule ville

de Mexique, capitale du Royaume de mesme nom, au temps qu'elle fut reduite sous la puissance du Roy des Espagnes, ce qui aduint en l'an 1520, le 13. d'Aoust, par Ferdinand Cortez, on y contoit en foixante & dix mille maisons, iusques a huict cens mille habitans, entre lesquels il y auoit trente Potentats, ou grands Seigneurs, qui auoient chacun cent mille vassaux, & trois mille Lieutenans qui en auoient encores d'autres fous eux; & en l'Isle Espagnole autrement Sainct Dominique, qui n'est rien en comparaison de ce puissant Empire, qui enceint tant de Prouinces & Royaumes. on a conté iusques à quinze cent mille hommes & on en a veu iusque à cent mille prendre la discipline processionnellement en memoire des coups de fouet dont on a meurtry le corps du Fils de Dieu, tant estoit grande leur ferueur & deuotion, & le grand fruict de nos Freres parmy ces pauures Indiens.

Il Dieu beniffoit tellement les trauaux de ses seconds 63 r Apostres, que Surius, Chartreux, remarque qu'il n'y en eut pas un qui n'en baptisast plus de cent mille pour sa part, & le Pere Motonilia, Recollect Espagnol, qui fut le dernier de ces douze premiers Peres, en baptisa quatre cents mille; & pour sa grande pauureté les Indiens l'appelloient Motonilia, qui fignifie pauure en leur langue.

Le Souuerain Pontife ayant ouy le grand fruict que ces zelans & feruans Religieux auoient faict en cette nouuelle Espagne, à la requeste de l'Empereur Charles V.il pourueut du premier Euesché de Mexique-l'an 1528. Frere Iean de Zumaragna, homme de faincte vie, & infatigable parmy ces penibles voyages qu'il

fit sans iamais manier argent. Il fit toutes les visites de son Euesché à pied quelque decrepité qu'il fut, car il est mort aagé de quatre vingts ans, son corps se conferue encore miraculeusement tout entier. C'est d'une lettre qu'il escriuit à nos Peres au Chapitre tenu à Toulouze que nous apprenons tout plein de particularitez des Indes, de l'ordre qu'il establit en la conuersion des Insidelles, institution des Colleges vis à vis de nos Conuents, où les ensans estoient imbus & endostrinés en la foy, & aux bonnes lettres.

Ce furent aussi les Freres Mineurs Recollects, de la Prouince de Sainct Ioseph, qui passerent les premiers aux Isles Philip- || pines, & l'an 1540. le Roy de Portugal ayant esté instamment requis par le Roy de Zeilan, de luy enuoyer des personnes qui le peussent instruire en la Religion Chrestienne, il en donna la commission à sept de nos Religieux, qui prescherent si utilement & fructueusement, qu'ils conuertirent le Roy & toute sa famille.

Le fang de nos Religieux qui a arrousé la terre du Iappon la leur a rendu plus sertile, qui pourroit raconter les supplices cruels qu'on fit souffrir à six de ces bons Peres, l'an mille cinq cents nonante sept, auant que de les saire barbarement mourir par le seu & par le fer, mais en recompense ils ont gaigné bien des ames à Dieu, car l'an mille six cents quinze, le cinquiesme d'Octobre, arriua à Rome Fraxicura, Ambassadeur du Roy de Voxu, qui est une Prouince située à la partie Orientale du Iappon, ce solemnel Ambassade estoit de cent Gentilhommes Iaponnois, qui s'embarquerent le 28. Octobre de l'an mille six cens

treize pour faire voyle en ces quartiers, & venir rendre l'obeissance au Souuerain Pontise, la longueur & l'incommodité d'un voyage d'un an entier, ayant passé deux fois la ligne Equinoctiale, les ardantes & intolerables chaleurs qu'ils y fouffrirent leur causa des maladies dont la pluspart moururent, excepté vingt cinq qui aborderent en Espagne le 10 Nouembre 1614. Ils estoient conduits par le Pere Louys Sotello, Recollest, qui harangua || deuant le Pape, apres qu'ils eurent esté magnifiquement receus & traictés à Rome. où rien ne fut oublié ny espargné, tant à leur entrée Royale qu'au reste de la despence qui fut tres-splendide, & tout autre que ne portoit l'escrit qui en fut imprimé, comme m'a eu asseuré un tres-honneste Prestre Seculier qui se trouua là present en toutes les ceremonies, & dans nostre Conuent où lesdits Ambassadeurs estoient logez auec le Pere Louys, pour faire voir à ces Seigneurs Iapponois la grandeur & puissance de Rome, & combien l'Eglise Romaine cherit & fait estat de ses enfans qui la recognoissent pour mere, & luy rendent l'obeissance filiale.

Fraxicura reconnut le Pape au nom de son Roy, pour Vicaire de Iesus Christ en terre, & Pere commun de tous les Chrestiens. Il rendit tesmoignage que le P. Louys auoit donné entrée à la predication de l'Euangile dans le Royaume de Voxu, où il auoit trauaillé l'espace de quatorze ans continuels, & requist instamment Sa Sainceté de luy donner des Religieux de S. François pour la continuation d'un si bon œuure, promit de les ayder, & de bastir des Conuents en ses terres, comme le Roy par tout son Royaume.

633

Son Roy nommé Idate pour marque de fa vraye

conuersion & zele à la Religion, ruina & brusla huit cens Idoles, auec leurs pagodes, il a permis à tous ses fuiets de se faire Chrestiens, d'où on espere une ample & riche moisson d'ames. Il deliura 18. cens perfonnes de la mort qu'un Gouuerneur sien cousin estoit 634 resolu || de faire mourir. Le Jesuite Platus deson temps dit que nous y auions desia 13. Prouinces, dont la moindre est de 12 Conuents, & celle de Mexique en contenoit 50. par la derniere liste que nos Peres en ont veue de l'an 1621. Ils y ont remarqué plus de 500. Conuents en 22. Prouinces. Ces grandes entreprises, ces fameuses conuersions ne sont que pour la vraye Eglife, laquelle de la mer d'infidelité tire au riuage du Christianisme les ames humaines, sous l'heureuse conduite des Religieux Catholiques qui ont fait furgir és ports reculés & inconnus, la nef de l'Eglife, ils ont ancré aux lieux où iamais les Apostres n'auoient abordés, leurs premieres traces font marquées du fang boüillant de leur affection, bien fouuent captifs ils ont captiué les hommes, & vainquans ont vaincu leurs vainqueurs, de forte que nous pouuons dire que fous leur banniere l'Eglise est comme sortie du monde. pour acquerir de nouueaux mondes.

Pour l'Orientale, la descouuerte & conqueste estoit au Roy de Portugal, Dom Emmanuel, qui en l'an 1500. y enuoya 8. Freres Mineurs sous la conduite de Pierre Aluares de Cabral, qui furent tous martyrisés excepté F. Henry de Conimbre, qui su ta son retour Consesseur du Roy, & Euesque de Cepta. Ils arriuerent à Calicut, & de là passerent à Cochin, où ils commen-

cerent à arborer la Croix, qu'ils prescherent à ces Nations Barbares.

L'an 1502. au feconds \* voyage qui \* fit Vesco de Gama, il y mena de nos Religieux qui baptiferent une multitude incroyable d'enfans, || & les Chrestiens 635 Orientaux tesmoignoient à Vasco, le contentement qu'ils auoient de voir des Chrestiens en leurs pays, & se tenoient fort ses obligez. Frere Garcia de Padilla, fut creé le premier Euesque de l'Isle de S. Dominique : autrement Espagnole. Et l'an 1510, sut basti un Conuent à Goa fameuse ville & capitale du Leuant, qui feruit apres comme Seminaire, d'où l'on tiroit les Religieux pour enuoyer par les Royaumes de Cauanori, de Cochin, Coilani, les autres alloient auec l'armée, preschoient, seruoient aux hospitaux, & s'occupoient aux œuures de charité, à enseigner & catechiser les enfans : iusques à ce que l'an 1542. ils resignerent le College au P. Francois Xauier, afin d'auoir moins d'embarras à prescher l'Euangile, de quoy faict foy la premiere vie de Sainct François Xauier, imprimée in-8 & composée par Horace Turfelin, de la mesme compagnie, quoy que la derniere ait oublié ceste particuliere beneficence, ce qui a faict dire à Gonzague, tout le trauail & la peine qu'il y a eu en l'Inde Orientale durant 40. ans continuels, foit à guerir les malades, foit à conuertir les Infideles, foit à instruire les Catechumenes, foit à administrer les Sacremens, ou bien enfin à exercer les autres œuures de charité, toute ceste fatigue estoit chargée sur le dos des Religieux de Sainct François.

636 || De la pesche du grand poisson & des ceremonies qu'ils y observent. Des predicateurs des poissons & de la grandeur de la mer douce.

## CHAPITRE XXXX.

Quand ie viens à considerer la vie, les mœurs & les diuerses actions de ceux qui ne vous cognoissent point (ô mon Dieu) ie ne sçay qu'en penser sinon que c'est un continuel aueuglement & un abisme de solie. Desireux de voir les ceremonies & façons ridicules que nos Hurons obseruent à la pesche du grand poisson, ie partis du bourg de S. Ioseph auec le Capitaine Auoindaon au mois d'Octobre, & nous embarquasmes sur la mer douce, moy cinquiesme dans un canot, où apres auoir longtemps nauigé & aduancé dans la mer par la route de Nord, nous nous arrestames & primes terre dans une Isle commode pour la pesche, où des-ia s'estoient cabanez plusieurs Hurons, qui n'attendoient rien moins que nous.

Dés le foir de nostre arriué, où l'on fist un festin de deux grands poissons qui nous auoient esté donnez par un des amis d'Auoindaon, en passant deuant son Isle où il peschoit: car la coustume est entr'eux, que les amis se visitans || les uns les autres au temps de la pesche, de se faire des presens mutuels de quelques poissons. Nostre cabane estant dressée à l'Algomequine chacun y choisit sa place selon l'ordre ordonné, aux quatre coins estoient les quatre principaux, & les autres en suitte, arrangez les uns ioignans les autres,

assez pressez. On m'auoit donné un des coins dés le commencement comme à un chef, mais au mois de Nouembre qu'il commença à faire un peu de froid, comme il faict ordinairement és contrées du Nord, ie me mis plus au milieu, & ceday mon coin à un autre, pour pouvoir participer à la chaleur des deux seux que nous auions dans la cabane.

Tous les foirs on portoit les rets enuiron un quart ou demie lieuë au plus auant dans la mer, & puis le matin venu, dés la pointe du jour on les alloit leuer fouuent garnis de tres-bons gros poissons : comme affihendos, truites, esturgeons, & autres qu'ils esuentroient, comme l'on faict aux moluës, puis les estendoient sur les ratteliers de perches dressez exprés, pour les faire feicher au foleil, où en temps incommode & de pluyes, les faisoient boucaner à la sumée sur des clayes, ou audessus des perches de la cabane, puis ferroient le tout dans des tonneaux, de peur des chiens & des fouris & non des chats, car ils n'en ont point, & ceste prouision leur fert pour festiner & pour donner goust à leur potage, principallement en temps d'Hvuer qu'ils tiennent fort la maison, & manquent de douceurs.

Quelquesois ils reservoient des plus grands || & gras assistantes, lesquels ils faisoient fort boüillir en de grandes chaudieres pour en tirer l'huyle, laquelle ils amassoient fort curieusement auec une cueillier par dessus le boüillon, & la servoient en des bouteilles d'escorce d'un certain fruict ressemblant à nos calbasses, qui leur viennent d'un pays fort esloigné à ce qu'ils me disoient : ceste huyle est aussi douce & aggreable

638

que beure fraiz, aussi est-elle tirée d'un tres-bon poisfon, incogneu aux Canadiens & encore plus icy.

Quand la pesche est bonne & qu'il y a nombre de Sauuages cabanez en un lieu, on n'y voit que festins & banquets reciproques, qu'ils fe font les uns aux autres, & s'y resiouissent de fort bonne grace, sans aucune diffolution, ny action qui fente de sa legereté ou fottize. Ceux qui se font dans les bourgs & villages sont passablement bons, mais ceux qui se sont à la pesche & à la chasse, sont les meilleurs de tous, quand l'heure en donne, car ils n'y espargnent rien. Comme à une personne de laquelle ils faisoient estat, ils auoient accoustumé de me donner à tous les repas, le ventre de quelque grand affihendos parcequ'il est fort plein de graisse & tres-excellent, mais, comme ie n'ay iamais esté beaucoup amateur de la graisse, qui est le fucre des Sauuages, ie le changeois volontiers contre un morceau plus maigre, & eux fe confoloient du mien. Neantmoins tout bien consideré le plus asseuré est suiuant le conseil de S. Bonauenture, manger simplement ce que l'on donne & ne point faire choix 630 de vian- || des sous pretexte mesme de prendre du pire.

Ils prennent fur tout garde de ne ietter aucune arreste de poisson dans le seu, & y en ayant ietté, ils m'en tancerent & les en retirerent fort promptement, disans que ie ne faisoit pas bien, & que ie serois enfin caufe qu'ils n'en pourroient plus prendre, pour ce (disoient-ils) qu'il y auoit de certains esprits, ou l'esprit des rets ou des poissons mesmes, desquels on brusloit les os qui aduertiroient \* les autres poissons de ne se pas laisser prendre, puis qu'on les traictoit de la forte & fans aucun respect.

Les Canadiens & Montagnais ont aussi ceste couftume de tuer tous les eslans qu'ils peuuent attraper à la chasse, croyans que ceux qui s'eschappent vont aduertir les autres de se cacher au loin, peur de leurs ennemis, & ainsi en laissent-ils parsois gaster sur la terre, quand ils en ont des-ià fuffisamment pour leur prouision, qui leur feroient bon besoin en autre temps, pour les grandes difettes qu'ils fouffrent fouuent, particulierement quand les neiges font basses, auquel temps ils ne peuuent que tres-difficilement attraper la beste, & encore en danger d'en estre offencé, mais le plus grand mal que cause ceste superstition est, qu'ils ruinent la chasse du poil, de l'eslan & du cerf, comme nos Hurons ont faict celle du Castor en leur païs, où il ne s'en trouue plus aucun. & par ceste destruction, ils s'enioignent fouuent des ieusnes plus vigoureux que ceux de l'Eglife, & des plus austeres Religieux des Cloistres. || Un iour comme ie pensois 640 brusler au feu le poil d'un escurieux mort, qui m'auoit esté donné, ils ne le voulurent point permettre & me l'envoyerent brusler dehors, à cause des rets, qui estoient pour lors dans la cabane, disans : qu'elles le diroient aux poissons. Ie leur dis que les rets ne voyoient goute & n'auoient aucun fentiment, ils me respondirent que si, & qu'elles entendoient & mangeoient: Donnez-leur donc de la Sagamité, leur dis-ie, quelqu'uns me repliquerent, ce sont les poissons qui leur donnent à manger & non point nous.

Ie tançay une fois les enfans de la cabane pour quel-

ques mauuais & impertinens discours qu'ils tenoient, il arriua que le lendemain matin ils prindrent fort peu de poisson, ils l'attribuerent à cette reprimande, qui auoit esté rapportée par les rets aux poissons. & en murmurerent disans que si mes prieres leur obtenoient parfois du poisson, que i'auois esté cause à ce coup qu'ils n'auoient rien pris, & pour chose que ie leur pû dire du contraire, ils resterent dans leur croyance premiere, que tancer leurs enfans du mal, estoit empescher leur pesche.

Un foir que nous discourions des animaux du païs, voulans faire entendre que nous auions par toutes les Prouinces de l'Europe, des lapins & leuraux qu'ils appellent Quieutonmalisia, ie leur en sis voir la figure par le moyen de mes doigts en la clarté du feu, qui en faisoit donner l'ombrage contre la cabane, par ha-641 zard on prit le lendemain matin du || poisson beaucoup plus qu'à l'ordinaire, ils creurent que ces figures en auoient esté la cause, & me prierent de prendre courage & d'en faire tous les soirs de mesme & de leur apprendre, ce que ie ne voulus point faire. pour n'estre cause de ceste superstition & pour n'adherer à leur folie & simplicité digne de compassion.

En chacune des cabanes de la pesche, il y a un Predicateur de poisson, qui a accoustumé de les prescher. s'ils font habiles gens ils font fort recherchez, pour ce qu'ils croyent que les exhortations d'un habile homme, ont un grand pouuoir d'attirer les poissons dans leurs rets, comme eux l'eloquence d'un grand Ciceron à fa volonté. Celuy que nous auions s'estimoit un des plus rauissans, aussi le faisoit-il beau voir

demener & des mains & de la langue quand il prefchoit, comme il faisoit tous les soirs, apres auoir imposé le filence, & faict ranger un chacun en sa place, couché de son long, le ventre en haut comme luv.

Son theme estoit: que les Hurons ne bruslent point les os des poissons & qu'on ne leur faict aucun mauuais traictement, puis en suitte auec des affections nompareilles \* exhortoit les poissons, les conjuroit, les inuitoit & les supplioit de venir, de se laisser prendre & d'auoir bon courage, & de ne rien craindre, puisque c'estoit pour seruir à de leurs amis, qui ne bruslent point leurs os. Il en fist aussi un particulier à || mon intention par le commendement du Capitaine, 642 lequel me disoit apres, Hé, mon nepueu, voylà-il pas qui est bien? Ouy, mon oncle, à ce que tu dis, luy respondis-ie, mais toy & tous vous autres Hurons auez bien peu de iugement, de penser que les poisfons entendent, & ont l'intelligence de vos fermons & de vos discours. Il croyoit que si neantmoins, & ne pouuoit estre persuadé du contraire.

Pour auoir bonne pesche ils bruslent aussi du petun, en prononçans de certains mots que ie n'entends pas. Ils en iettent aussi à mesme intention dans l'eau, à des certains esprits qu'ils croyent y presider, ou plustost à l'ame de l'eau, car ils croyent que toute chose materielle & insensible a une ame qui entend & comprend, la prient à leur maniere accouftumée d'auoir bon courage, & de faire qu'ils prennent bien du poisson, & fassent une pesche qui leur soit profitable & aduantageuse. Voilà où aboutissent toutes leurs prieres, ou pour leur ventre, ou pour leur fanté,

ou pour la ruyne de leurs ennemis, & n'en font point d'autres à quelque esprit que ce soit, sinon pour les voyages & la traicle, car de rendre graces à Dieu, ou de luy demander pardon, auec promesse de mieux saire, il ne s'en parle point, non plus que des autres choses qui regardent le salut, si on ne leur en discourt.

Les simplicités que ie vous ay descrittes tesmoi-643 gnent aflez que nos Sauuages n'ont || pas l'esprit cultiué, & qu'ils viuent dans une grande ignorance, mais si nous considerons de prés, nous trouuerons en France des personnes aussi mal polyes qu'eux & presque en pareille ignorance, & si i'oze dire plus ignorantes. l'ay veu des François aux Hurons, enseigner aux Sauuages des folies & des inepties si grandes, que les Sauuages mesmes s'en gaussoient, auec raison, & comment n'eussent-ils estalé leur \* marchandises & leurs folles opinions deuant un peuple sans science, puis qu'à nous mesmes ils nous en proposoient de si ridicules qu'elles ne feroient pas pardonnables à des enfans, & cependant c'estoient personnes de plus de trente cinq à quarante ans d'aage, fort incapables d'estre enuoyez parmy un peuple que l'on doit reduire & amener à Dieu par science & bonne vie.

Nous trouuasmes dans le ventre de plusieurs grands poissons, des ains faicts d'un morceau de bois accommodé auec un os, qui servoit de crochet & lié fort proprement auec de leur chanure, mais la corde trop foible pour tirer à bord de si gros poissons, auoit faict perdre & la peine & les ains de ceux qui les auoient iettez en mer, car veritablement il y a dans cette mer douce des esturgeons, assishendos, truittes & brochets,

si monstrueusement grands qu'il ne s'en voit point ailleurs de plus gros, non plus que de plusieurs autres especes de poissons qu'on y pesche & qui nous sont icy incognus.

Cette mer douce de laquelle tant de personnes sont desireuses de sçauoir, est un gran- || dissime lac 644 qu'on estime auoir prés de trois cens lieuës de longueur de l'Orient à l'Occident, & enuiron cinquante de large, & fort prosond, car pour le sçauoir par experience nous iettames la sonde vers nostre bourgade assez proche du bord en un cul de sac, & trouussmes quarante-huict brasses d'eau, mais il n'est pas d'une egale prosondeur par tout, car il l'est plus en quelque lieu & moins de beaucoup en d'autres.

Il y a nombre infiny d'Isles, aufquelles les Sauuages cabanent quant ils vont à la pesche ou en voyage aux autres Nations qui bordent ceste mer douce. La coste du midy est beaucoup plus aggreable que celle du Nort, où il y a quantité de rochers en partie couuerts de bois, fougeres, bluets & fraizes. On tient que la chasse de la plume y est tres-bonne, & à quelqu'unes celle du poil, & qu'il y a force caribous & autres animaux rares & de prix, mais ils font difficiles à prendre. Le Truchement Bruslé auec quelques Sauuages nous ont asseuré qu'au delà de la mer douce, il y a un autre grandissime lac, qui se descharge dans icelle par une cheute d'eau que l'on a furnommé le Saut de Gaston, ayant prés de deux lieuës de large, lequel lac auec la mer douce contiennent enuiron trente journées de canots felon le rapport des Sauuages, & du truchement quatre cens lieuës de longueur.

Lorsqu'il faisoit un grand vent, nos Sauuages ne portoient point leurs rets en l'eau par || ce qu'elle s'esleuoit alors comme la grand mer, & en temps d'un vent mediocre, ils y estoient encore tellement agités, que c'estoit assez pour me faire loüer Dieu qu'ils ne perissent point là dedans, & sortoient auec de si petits canots du milieu de tant de slots que ie contemplois à dessein du haut de quelque rocher, où ie me retirois seul tous les iours où dans l'espaisseur de la forest, pour dire mon office & mes prieres en paix.

Ceste Isle estoit assez abondante en gibier, outardes, canars & autre oyfeaux de riuieres. Pour des escurieux il y en auoit telle quantité, de suisses & autres communs, qu'ils endommageoient fort la feicherie du poisson, à laquelle ils estoient continuellement attachez, bien qu'on taschast de les en deschasser par la voix, le bruit des mains & à coup de pierres qu'ils craignoient peu, & estans saouls ils ne faisoient que iouer à courir les uns apres les autres foir & matin. Il v auoit aussi des perdrix grises, l'une desquelles m'approcha un iour de fort prés en un coin dans le bois, où ie disois mon office, & m'ayant regardé en face, s'en retourna à petit pas comme elle estoit venuë faisant la rouë comme un petit coq d'Inde, & tournant continuellement la teste en arriere me regardoit & contemploit doucement fans crainte, aussi ne voulu-ie point l'effaroucher ny mettre la main dessus, comme ie pouuois faire, & la laissay aller.

de penser de nostre retour, comme le grand poisson du sien, car ils changent de climat suiuant les Lunes

& les saisons comme les moluës en la mer; mais comme il fut question de partir, le Lac s'enfla si fort qu'il fist perdre aux Sauuages l'esperance d'ozer s'embarquer ce iour-là, craignant le danger eminent de quelque naufrage par la tourmente qui s'alloit renforçant. Cependant ie demeurois seul dans nostre cabane, lors qu'à l'issuë de leur conseil ils me vinrent trouuer pour auoir mon aduis, & sçauoir ce qu'il estoit question de faire, car sous pretexte que ie leur parlois souuent de la toute bonté & puissance de nostre Seigneur, il leur estoit aduis que i'auois quelque credit enuers sa diuine Majesté, & que rien ne m'estoit impossible non plus qu'incognu, c'est ce qui me donnoit bien de la peine, & plus que n'eust pas faict une autre opinion de moy, car au trop il y a toufiours du danger. Il me fallut à la fin aller voir la mer pour les contenter, autrement ie n'eusse point eu paix auec eux, puis que tous s'estoient resolus à ce que i'ordonnerois, comme si i'eusse eu quelque experience de la marine, ou que Dieu m'eust donné asseurance des choses à venir. Je l'auois desja veuë dans ses choleres, depuis un quart d'heure, & fçauois qu'il y alloit d'un grand hazar de s'y embarquer, neantmoins pour les contenter, il me fallut derechef fortir dehors, & la confiderer || dans fes fu- 647 ries plus d'une fois.

L'ayant bien considerée, & les eminents perils qu'on pouuoit à bon droit apprehender, ie priay Dieu qu'il me donnast lumiere pour donner bon conseil & n'estre cause de refroidir en ces pauures gens, par mon peu de foy, la confiance qu'ils commencoient d'auoir de fa diuine Majesté: mais ou par presomption, ou par

le iuste vouloir de Dieu qui faict parler les muets, ou par une foy double que nostre Seigneur me donna lors, ie leur dis qu'ils devoient partir, & que dans peu la mer calmeroit à leur contentement, ce qu'ils creurent tellement, que ma voix se porta aussitost par toutes les cabanes de l'Isle qui les fist si bien diligenter pour l'esperance de la bonace prochaine, qu'ils nous deuancerent tous, & fusmes les derniers à desmarer, non par paresse ou crainte, mais partrop d'affaires & d'embarras.

Si tost que la flotte fut en mer, ô merueille du tout puissant, les vents cesserent. & les ondes s'acoiserent calmes & immobiles comme un plancher, iufques au port de S. Joseph, où ie rendis graces à Dieu, tandis que mes Sauuages disoient ho, ho, ho, onniané, admirant ses merueilles.

Il estoit nuict fermée auant que nous y pusmes prendre terre, & puis mes gens estoient tellement embarrassés de leurs poissons & fillets qu'ils furent contraints de cabaner là iusques au lendemain matin 648 qu'ils || fe rendirent au bourg, mais pour moy qui n'auois rien qui me pust empescher d'aller que deux petits poissons qu'ils m'auoient donné, ie partis de là & m'en allay feul trauers les champs & la forest en nostre cabane, qui en estoit à une bonne demie lieuë esloignés, i'eu bien de la peine de la trouuer à cause de la nuict, & m'esgarois souuent, mais la voix de quelques petits Sauuages qui chantoient là és enuirons me radressoit, autrement i'estois pour me voir coucher dehors, & me repentir de m'estre mis en chemin.

Ce qui m'auoit le plus pressé de partir seul à l'heure induë, estoit le doute de la fanté du Pere Nicolas, que les Sauuages m'auoient voulu faire mort, mais ie le trouuay en tres-bonne santé, Dieu mercy, de qouy ie sus fort ioyeux, & eux au reciproque furent sort ayses de mon retour, & de ma bonne disposition, & me firent session de trois petites citroüilles cuittes sous la cendre chaude, & d'une bonne Sagamité de maiz, que ie mangeay d'un grand appetit, pour n'auoir pris de toute la iournée qu'un bien peu de boüillon de bled d'Inde, fort clair, le matin auant partir.

|| De la Santé & Maladies des Sauuages. De leurs 649 Medecins & Apoticaires, & de quelques racines de grandes vertus.

## CHAPITRE XXXXI.

Si au Palaïs Royal est estimé & fauori celuy que le Roy caresse, en la maison de Dieu est aussi preseré celuy que Iesus Christ chastie. Depuis le peché de nostre premier Pere, tous les hommes ont esté suiects à maladies & infirmitez, du corps & de l'esprit. A la verité les causes de nos maux sont diuerses, mais les remedes propres sont bien differens aussi. Dieu chastie les bons ou les esprouue par diuerses afflictions & maladies, au contraire des meschans qui sont punis pour leurs propres demerites. Helas! nous sommes souuent trompez en nos iugemens, car tels semblent

uant Dieu font en vove de damnation, & ceux que l'on croit souuent estre reprouuez, sont au nombre des enfans de Dieu: car le monde ne iuge que de l'escorce & Dieu iuge le dedans. Dieu demeure auec les malades & affligés, & le diable auec ceux qui sont en prosperité, & à qui toutes choses viennent à sou-650 Il hait, tesmoin l'histoire de Sainct Ambroise où il est dit qu'il n'eust pas plustost aduerty son compagnon de sortir de la maison où toutes choses prosperoient, comme une maison maudite de Dieu, que tout sut abifmé & le Maistre & la Maistresse escrazez auec leurs enfans fous les ruynes. O mon Dieu! le B. Frere Gille, compagnon de S. François, auoit bien raison de dire que le demon de la prosperité estoit plus dangereux que celuy de l'aduersité, car nous en voyons plus fe perdre dans l'abondance que dans la difette, car peu se desesperent pour l'une & tous se glorifient pour l'autre.

Constans, fils du grand Constantin, qui fit autant de maux à l'Eglise que son pere luy auoit fait de bien, heretique Arrien qu'il estoit, se flattoit sur la prosperité de ses victoires, & de là tenoit sa vie par une iuste punition de Dieu, de s'imaginer qu'il estoit dans la vraye soy, puisqu'il receuoit tant de faueurs du Ciel, comme si les saueurs plustost que les disgraces estoient des tesmoignages du vray amour de Dieu. A quoy selon le dire de Seneque le Philosophe, qu'il n'y a rien pis que la felicité des meschans, luy respondit sort bien Luciser, Euesque de Salare, contemporain du grand S. Athanase, en un liure qu'il inti-

tula: Des Roys Apostats, où il luy monstre que la prosperité temporelle n'est pas une marque asseurée de la vraye foy, & que bien souuent Dieu permet que les plus meschans Princes regnent long-temps, || & les 651 bon\* peu, ce qu'il confirme par les exemples de Basa, Roy d'Ifraël, qui regna vingt-quatre ans, & fon fils trente-cinq ans, & Manasses, Roy de Juda, le plus meschant de tous les Roys, bien que le fils d'un bon pere Ezechias, qui regna cinquante-sept ans, ce qui nous doit assez faire voir la vanité de ce siecle, où les plus mauuais ont plus grand part que les gens de bien, auguel \* il femble fouuent que toutes choses leur aillent à contre-poil, ce que Dieu permet pour les chastier comme enfans, ou pour les rendre plus conformes à luy comme amis, & pour cet effet leur permet des ennemis pour les punir de leurs fautes (car il n'y a si bon qui ne manque) ou pour les empescher l'attache \* des grandeurs d'icy bas, où ils se pourroient aysement perdre sans la malice de ses ennemis, qui emoussent leur gloire, car d'un aduertissement ou confeil d'amis on en fait assez peu d'estat, s'il n'est à nostre goust, bien que Diogene dise que pour cognoistre soy-même ses fautes, il saut auoir un vray amy, ou ennemy, car l'un ny l'autre ne vous celle rien, mais quand les pechez font grands, & que nous auons trop offencé, si Dieu ne nous dit mot, c'est signe que nous fommes perdus, finon il nous enuoye des maladies, des pertes de bien, des trauerses d'amis, & de plus il esleue les meschans contre nous qui nous esprouuent comme l'or dans le creuset. Et de fait Anastasius rapporte qu'un bon Religieux se plaignant

652 à Dieu, de ce qu'il auoit || permis que Phocas, après auoir tué l'Empereur Mauritius & fes enfans, s'emparast de l'Empire, Dieu luy respondit, qu'il l'auoit permis pour punir son peuple, & que s'il en eust trouué un plus meschant pour luy mettre la couronne sur la teste, il l'eust faict.

Parlons maintenant de la fanté du corps, & des maladies ordinaires qui arriuent indifferemment & naturellement aux bons & aux mauuais, afin de ne nous esloigner trop de nostre premier suiet, & disons que les anciens Egyptiens auoient accoustumé d'user de vomitifs pour guerir les maladies du corps, & de sobrieté pour se conseruer en fanté, car ils tenoient pour maxime indubitable que les maladies corporelles ne prouenoient que d'une trop grande abondance & superssuité d'humeurs, & par consequent qu'il n'y auoit aucun remede meilleur pour la fanté que le vomissement & la diette, mais la diette principalement.

Troque Laerce & Lactance dient la cause pourquoy les Grecs demeurerent si long-temps sans auoir Medecins, ce sut pour ce qu'ils cueilloient au mois de May des herbes odoriferantes qu'ils gardoient en leurs maisons, se faisoient seigner une sois l'an, & non pas tous les iours comme l'on faich à Paris, se baignoient une sois le mois, & ne mangeoient qu'une sois le iour, & estoient si exacts observateurs de cette temperance & sobrieté, que Platon ayant esté interrogé s'il || auoit veu aucune chose nouvelle en Sicile: Ie vy, respondit-il, un monstre en nature, c'est un homme qui se saouloit deux sois par iour. Cela disoit-il pour Denis le Tiran, lequel sut le premier qui in-

troduit la coustume de manger deux fois par iour, scauoir est disner à midy, & souper au soir, car toutes les autres Nations auoient accoustumé seulement de fouper le foir. & les feuls Hebrieux disnoient à midv.

De vouloir à present exiger cela de nous en general, il v auroit bien des oppositions, mesmes dans les Cloistres, car la nature n'a plus les forces du passé, & va tousiours debilitant à mesure que la fin du monde approche, c'est une science que i'appris du R. P. Gontery Jesuite en une conference qu'il eut en la presence de la Reyne Marguerite, auec un Maistre des Requestes, qui disoit au contraire (mais assez mal à mon aduis) que si le corps & les forces corporelles eussent tousiours diminué depuis la creation de l'homme, que nous ferions à present comme de petits fourmis. Cela estoit un peu brusquement parlé deuant cette Sage Princesse, mais qui auoit tant de respect aux gens doctes & de merites, qu'elle en fouffroit mesmes les petites faillies d'esprit, lorsqu'eschauffez dans les disputes, elles leur eschappoient auant d'y auoir pensé.

Il est vray que nous ne pouuons pas esgaler, ny imiter de bien prés les austeritez & penitences des anciens, à qui toutes vi- || gueurs sembloient autant 654 douces & faifables comme à nous ameres & infupportables, soit pour nostre faiblesse & imbecilité, ou pour nostre deffaut d'amour de Dieu, qui est nostre plus grand mal, mais encores si en trouue-il d'assez forts qui pourroient faire dauantage qu'ils ne font s'ils vouloient, pour le falut, ou pour la fanté corporelle, de laquelle nous fommes fort amateurs, & fouuent mauuais conferuateurs, car nous ne voulons pas

nous mortifier en rien, & voulons viure en paix & en ayfe, & fuiure nos appetits, fans distinguer des choses propres ou impropres, & de là vient que nous tombons si souuent malades & restons indisposez, ou abregeons nostre vie; mais quoy la sobrieté a perdu fon procés, il n'y a plus d'Aduocats pour elle, les frippons l'ont bannie des bonnes compagnies, & n'est

plus receuë qu'où elle est le plus en hayne.

L'Empereur Aurelian vescut iusques en l'an septante & fixiesme de son aage, durant lequel temps il ne fut iamais seigné ne medeciné, hormis que tous les ans il entroit au bain, tous les mois il fe prouoquoit à vomir, & si ieusnoit un iour toutes les sepmaines, & tous les iours prenoit une heure pour se promener, qui estoient tous regimes & remedes faciles & ayfez à pratiquer par ceux qui en ont le desir. car il n'y a si pauure ny si riche qui ne le puisse faire, & observer de point en point, mais qui commencera.

Nos Sauuages ont bien la dance & la fo- || brieté, 655 auec les vomitifs qui leur font utils à la conferuation de leur fanté (car i'en ay veu quelqu'uns paffer les iours entiers fans manger), mais ils ont encore d'autres preferuatifs desquels ils usent souuent: c'est à scauoir les estuues & sueries, par le moyen desquelles ils s'allegent & preuiennent les maladies, & puis ils font tellement bien composez qu'ils sont rarement malades, &encores plus rarement goutteux, graueleux, hypocondres ou pulmoniques; mais ce qui ayde encore grandement à leur bonne disposition, est qu'ils sont engendrez de parens bien fains & dispos, d'un humeur & d'un fang bien temperé, & qu'ils viuent en

une parsaite union & concorde entre eux, sont tousiours contens, n'ont aucun procés, s'interessent fort peu pour les grades & biens de la terre, qu'ils possedent auec une grande indifference, c'est à dire que les perdans ils ne perdent pas leur tranquilité, ainsi en usent les gens de bien & non les autres, qui n'ont point d'amour de Dieu, & se piquent pour la moindre perte qui leur arriue.

Il n'y a neantmoins corps si bien composé ny regime si bien obserué qui le puisse maintenir pour tousiours dans une egale fanté, qu'il ne faille à la fin s'affoiblir ou fuccomber par diuers accidens aufquels l'homme est suiet. Pour donc preuenir & remedier à tous ces deffauts & incommoditez du corps humain, outre les fusdits remedes nos Sauuages ont des Medecins, Apoticaires & Mai- || stress de ceremonies qu'ils 656 appellent Oki, ou Ondaki, & d'autres Arondiouane, aufquels ils ont une grande croyance, pour autant qu'ils font pour la pluspart grands Magiciens, grands deuins, & inuocateurs de demons. Ils leur seruent de Medecins & Chirurgiens, & portent toufiours auec eux un petit fac de cuir dans quoy ils tiennent quelques petits remedes pour les malades, comme poudres de simples ou de racines, auec la tortuë que l'Apoticaire luy porte en queuë.

Ceux qui font particuliere profession de consulter le diable, & predire les choses à venir ou cachées (car tous n'en ont point le grade) ont quelques autres petits instrumens qui leur seruent à ce mestier, dont ie vous diray ceux qui se trouuerent dans le sac de Trigatin, estimé bon Pirotois, & tres-excellent Medecin.

Il y auoit premierement une pierre un peu plus grofse que le poing taillée en oualle, de couleur un peu rouge, ayant un traict noir tout autour prenant d'un bout à l'autre, dont ils tiennent que quand quelqu'un doit mourir de la maladie dont il est atteint, elle s'ouure un peu par le petit traict noir, & que s'il n'en doit pas mourir elle ne s'ouure point, s'entend qu'il faut que le Pirotois approche la pierre du malade.

Il y auoit aussi dans ce sac, cinq petits bastons de cedre, longs de six ou sept pouces chacun, & un peu bruslé autour, desquels ils se seruent pour predire les 657 choses à venir | & pour aduertir des passées. Qu'il ne s'y mesle tout plein de bourdes parmy leurs propheties, personne n'en peut douter, c'est pourquoy est malheureux celuy qui hebeté s'y fie. Ie ne fais point icy mention du petit tambourin de basque auec quov ils recueillent l'esprit des malades, & coniurent le diable, pour ce que i'en ay parlé ailleurs, mais ie vous diray que nous auons une grande obligation à nostre bon Dieu, de nous auoir donné de meilleurs Medecins, & pour le corps & pour l'ame, qui doit un iour iouvr de son Dieu.

S'il y a quelque malade en un village on l'enuoye aussi tost querir, on l'informe de la maladie, on luy declare le temps qu'elle a commencé, si elle est naturelle, ou par fort : car il y a des meschans parmy eux aussi bien qu'entre les Epicerinys, qui en donnent à garder à ceux contre qui ils en veulent. Apres quoy il faict des inuocations à fon Demon, il fouffle la partie dolente, il y faict des incisions auec une pierre tranchante, en succe le mauuais sang. & fait en fin

tout le reste de ses inuentions selon les maladies, car pour les forts, il faut que les dances, chansons, Negromantie, soufflemens, bruits & hurlemens marchent aussi bien que les sestins & recreations qu'il ordonne tousiours pour premier appareil, afin de participer luy mesme à la seste, puis s'en retourne auec ses parens.

sentes ou aduenir, apres auoir interrogé son Demon, il vend ses oracles, mais le plus souuent faux ou douteux, & quelquefois veritables; car le Diable parmy les mensonges leur dit quelque verité pour se mettre en credit & se faire croire habile esprit. Un honneste Gentilhomme de nos amis nommé le fieur du Vernet. qui a demeuré une année avec nous au pays des Hurons, nous a affeuré que comme il estoit dans la cabane d'une fauuagesse vers le Bresil, qu'un Demon vint frapper trois grands coups fur la couuerture de la cabane, & que la Sauuagesse qui cogneut que c'estoit son Demon, entra dés aussi tost dans sa petite tour d'escorce où elle auoit accoustumé de receuoir ses oracles, & entendre les discours de ce malin esprit. Ce bon Gentilhomme preste l'oreille, & escoutant le colloque, entendit le Diable qui se plaignoit à elle, disant qu'il estoit fort las & fatigué, pour venir de fort loin querir \* des malades, & que l'amitié particuliere qu'il auoit pour elle l'auoit obligé de la venir voir ainsi

lassé, puis pour l'aduertir qu'il y auoit trois Nauires François en mer qui arriueroient bien tost, ce qui sut trouué veritable : car à trois ou quatre iours de là les Nauires arriuerent, & apres que la Sauuagesse l'eut remercié, & fait ses demandes, le Demon disparut.

S'il est question d'auoir nouvelle des cho- || ses ab- 658

L'un de nos François estant tombé malade en la Nation du Petun, ses compagnons qui s'en alloient à 650 la Nation Neutre, le laisserent | là en la garde d'un Sauuage, auquel ils dirent: Si cestuy nostre camarade meurt, tu n'as qu'à le despouiller de sa robbe, faire une fosse & l'enterrer dedans, car aussi bien ne feroitelle que se pourrir dans la terre. Ce bon Sauuage demeura tellement scandalisé du peu d'estat que ces François faisoient de leur compatriot \* qu'il s'en plaignit par tout, disant qu'ils estoient des chiens, d'abandonner ainsi leur compagnon malade, & de confeiller qu'on l'enterrast tout nud s'il venoit à mourir. Ie ne feray iamais cette iniure à un corps mort bien qu'eftranger, disoit-il, & me despouillerois plus tost de ma robbe pour le couurir, que de luy oster la sienne pour m'en feruir.

L'hoste de ce pauure garçon sçachant sa maladie partit aussi tost de Sain& Gabriel, que nous appellons autrement la Rochelle, ou Quieuindohain, d'où il eftoit, pour l'aller querir, & affisté de ce Sauuage qui l'auoit en garde, l'apporterent dans une hotte sur leur dos iusques dans sa cabane, où enfin il mourut, apres auoir esté confessé par le Pere Ioseph, & fut enterré en un lieu particulier du Cimetiere des Sauuages, le plus honnorablement, & auec le plus de ceremonies Ecclefiastiques qu'il nous fut possible; de quoy les Sauuages resterent fort ediffiez, & affisterent eux-mesmes au conuoy auec tous nos François, qui s'y trouuerent 660 auec leurs armes, car ils font extremement || ayfe de voir honorer les tespassez. \* Ils ne voulurent pas neantmoins que ce corps fust enterré dans leur Cime-

tiere, pour autant, disoient-ils, que nous n'auions rien donné pour ses os, & qu'il faudroit qu'il eust part en l'autre vie aux biens de leurs parens & amis deffuncts, s'il estoit enterré auec eux.

Nonobstant, les femmes & filles firent les pleurs & lamentations accoustumezauec l'ordre du Medecin, qui luy-mesme s'estoit presenté pour faireson sabbat & ses superstitions ordinaires enuers ce pauure garçon, mais nos Religieux ne luy voulurent pas permettre qu'il en approchast, car il n'auoit aucun remede naturel propre à la maladie, c'est pour quoy il sut renuoyé, &

payé d'un grand mercy, & puis à Dieu.

le me suis informé d'eux des principalles plantes, & racines, desquelles ils se seruent pour leurs maladies & bleffures, mais entre toutes ils font principalement estat de celle appellée Oscar, les effects de laquelle font merueilleux & diuins en la guerison des playes, ulceres & blessures, aussi les Hurons en sont une estime si grande que peu s'en faut qu'ils ne l'adorent, tant ils releuent & venerent ses vertus, & les bons effects qu'ils en reçoiuent. Ils m'en donnerent un morceau de la tige enuiron de la longueur du petit doigt, & gros un peu moins, ie la confideray curieufement, & me fembla en tout || approchant au fenoüil, 661 quoy que ce foit une autre plante, & qui leur est rare, car on n'en trouue qu'en certains lieux.

lls ont tout plein d'autres plantes, & racines de grande vertu, & mesme des arbres qui portent une escorce grandement excellente pour vomitifs, & autres cures, mais ie ne me suis point informé des noms, ny de leurs principales proprietez, finon de quel-

qu'unes qui me font encores eschappées de la memoire, pour le peu d'experience que i'ay aux choses de medecine.

le croy que le Createur adonné aux Hurons le tabac ou petun, qu'ils appellent Hoüanhoüan, comme une manne necessaire pour ayder à passer leur miserable vie, car outre qu'elle leur est d'un goust excelentissime, elle leur amortit la faim & leur faict passer un longtemps fans auoir necessité de manger: & de plus elle les fortifie comme à nous le vin, car quand ils fe fentent foibles ils prennent un bout de petun, & les voylà gaillards. Elle a beaucoup d'autres vertus qui nous font incognuës, & non point à plusieurs Espagnols, qui la nomment pour cet effet l'herbe saincte, mais l'usage en est beaucoup meilleur & salubre aux Sauuages qu'à nous autres, à qui Dieu a donné en autre chose tout ce qui nous saict besoin, & conseillerois volontiers à tous les Gaulois de n'en user point que par grande necessité, pour ce que le goust en est tellement charmant qu'en ayant pris l'usage, on ne s'en 662 || peut deffaire qu'auec grande difficulté, dont i'en ay veu aucuns maudire l'heure de s'y estre iamais accoustumés.

I'ay dit en quelque endroit de ce volume, que le Mayz ou bled d'Inde a beaucoup de fuc & de fubftance pour la nourriture du corps humain, mais plufieurs ont philosophé sur ses autres vertus, ont iugé & trouué par experience, qu'il est fort propre à guerir les maux de reins, les douleurs de la vessie, la grauelle, & retentions d'urine, de quoy ils fe font aduifez, pour auoir pris garde qu'il n'y a presque point d'Indiens qui soient trauaillez de ces maladies, à cause de leur boisson ordinaire, qui est faicte de Mayz.

Nos Sauuages ont aussi des racines tres-venimeuses qu'ils appellent Ondachiera, desquelles il se faut donner de garde, & ne se point hasarder d'y manger d'aucune sorte de racine, que l'on ne les cognoisse, & qu'on ne sçache leurs effects & leurs vertus, de peur des accidens inopinez qui nous sont quelquesois arriuez.

Nous eusmes un iour une grande apprehension d'un François, qui pour en auoir mangé d'une qu'il auoit luy mesme arrachée dans les forests, deuint tout en un instant pasle comme la mort, & tellement malade que nous sus contraints d'auoir recours aux Sauuages pour auoir quelque remede à un mal si inopinement arriué, lesquels luy sirent aualler un vomitis composé d'eau & || de simples, auec l'escorce d'un certain bois qui luy sit rendre tout le venin qu'il auoit dans l'estomach, & par ce moyen sut guery, & appris pour une autresois de ne manger d'aucune herbe ny racine que celles que les Sauuages luy diroient, ou desquelles il cognoistroit luy mesme les essects.

663

Continuation du traitté de la santé & maladies des Sauuages, & de celles qui sont dangereuses & imaginaires. Des estuues & sueries, & du dernier remede qu'ils appellent Lonouovrova.

## CHAPITRE XLII.

Il nous arriua encore une autre feconde apprehension, mais qui se tourna bien tost en risée, ce sut que certains petits Sauuages ayans des racines qu'ils appellent Ooxrat, ressemblans à un petit naueau ou chastaigne pellée, qu'ils venoient d'arracher pour leurs cabanes, un ieune garçon François nostre disciple, leuren avant demandé & mangé une ou deux sans s'informer de ses effets, les trouua bonnes aucommencement, & d'un goust assez agreable, mais se conuertist foudain en de tres-cuisantes & picquantes douleurs, qu'il fentoit partout dans la bouche & la langue, qu'il 664 auoit com- || me en feu, & outre cela les phlegmes luy distilloient continuellement de la bouche qu'il tenoit ouuerte, la teste panchée en bas pour leur donner cours, ce qui me faisoit compassion.

S'il estoit bien empesché en ses maux, l'apprehenfion de le \* mort luy estoit la plus sensible, comme à nous mesmes l'ignorance de sa maladie, iusque à ce que les Sauuages nous eurent aduerty en fe gauffant plaifamment, que le garçon en tenoit, mais qu'il n'en mourroit pas pourtant. Cela nous confola fort, car ie vous affeure que nous nous trouuions bien empeschez. & ne sçauions quel remede apporter à ce mal inopiné.

Ie vous manifesteray comme les Sauuages en usent

pour leur fanté, auec fruict & fans douleur, mais au prealable, il faut que ie vous die que nostre petit disciple n'y fut pas le dernier pris, car quelques François s'estans trouuez presens à sa disgrace, y tromperent plusieurs de leurs compagnons qui en murmuroient assez pendant que les autres s'esgorgeoient de rire. Cela fut en partie la cause que ie n'en apportay point en Canada pour la France, peur qu'on ne die que i'auois apporté de quoy rire, preserant ce petit interest d'honneur au grand estat qu'on en eust fait d'ailleurs pour son excellente propriété de purger le cerueau & d'esclaircir la face, mieux qu'aucune autre drogue que nous ayons icy.

|| Lorsque nos Hurons, vieillards & autres, se sentent le cerueau par trop chargé d'humeurs & de phlegmes qui leur incommodent la santé, ils enuoyent de
leurs enfans (ie dis de leurs enfans pour ce qu'ils
n'ont ny vallets, ny chambrieres, non plus que de manœuures ou gens à la iournée en tout ce pays-là)
chercher de se petits naueaux, lesquels ils sont cuire
sous les cendres chaudes, & en mangent un, deux ou
trois au matin, ou à telle heure de la iournée qu'il
leur plaist, & n'en ressentent aucune douleur, ny incommodité que de tenir leur tesse panchée pendant
que les phlegmes leur distillent de la bouche.

Lescot dit que les Montagnais & Canadiens ont un arbre appellé Annedda, d'une admirable vertu contre toutes fortes de maladies corporelles, interieures & exterieures, duquel ils pilent l'escorce & les feüilles qu'ils font boüillir en de l'eauë, laquelle ils boiuent de deux iours l'un & mettent le marc sur les parties

enslées & malades, & s'en trouuent bien tost gueris, principalement d'un mal de terre qui a fort couru.

I'ay veu de nos Hurons lesquels pour se rendre plus souples à la course se decoupent le gras des iambes, en chausses de Suisses, auec des pierres tranchantes, & les parties enslées pour les purger des mauuaises humeurs, qu'ils s'apoudroient \*de ie ne || sçay quelle poudre, apres que le Loki auoit craché dessus. Ie ne veux pas dire qu'ils soient grands Chirurgiens, car ie me tromperois, mais encores ne sont-ils point tant impertinents qu'on pourroit bien dire, il leur reussit quelquesois de guerir des playes assezdangereuses auec les seuls simples, sans composition, & n'ont pour toute ligature, linge ou compresse, que des escorces de bouleaux & d'un certain arbre appellé Atti, qui leur est util en beaucoup de choses.

Allant voir les malades parmy les Hurons, il me falloit fouuent faire du Medecin, & n'y cognoissois rien, mais il le falloit faire pour les contenter, car m'ayans veu taster le poulx à l'un d'iceux & dit qu'il ne mourroit point de cette maladie (c'est que ie n'y trouuois point de fiebure), il me fallut apres toucher le poulx de tous les autres & en dire mon aduis. C'estoit un mestier qui m'estoit bien nouueau & n'en parlois que comme un aueugle des couleurs, car à dire vray, si la fiebure n'est fort violente, ie ne la cognois point à moy mesme, comme il parut bien il y a quelques années que ie me trouuois tres-mal d'une fiebure fort violente, pour la premiere fois de ma vie, ie dis au Medecin que ie sentois du mal partout, mais sans fiebure.

Selon que i'ay pu apprendre & cognoistre dans la communication ordinaire & familiere que i'ay euë auec nos Hurons, les Sauuages ne sçauent l'art de taster le poulx, ny de iuger d'une urine, & ne cognoissent non plus la fiebure || sinon par le froid ou dans ses 667 grandes ardeurs qu'ils rasreschissent (entre nos Canadiens) auec quantité d'eau fresche, qu'ils iettent sur le

corps du malade, & non pas nos Hurons.

Ils ne sçauent aussi que c'est de purger le corps, ny de guerir les maladies, si elles ne sont exterieures, car pour le dedans ils n'ontautre remede que les vomitifs & les superstitions, c'est pour quoy les pauures malades ont beau languir & tirer la langue fur la terre nuë fors une natte de ioncs, qui leur fert de lict, auant qu'ils puissent receuoir guerison de leur chanterie & superstitions. Il nous demandoient de Lenonquate. c'est à dire quelque chose propre à guerir, mais n'ayant autre drogue, ie leur donnois un peu de canelle, ou un peu de gingembre auec tant soit peu de sucre (car ie n'en auois gueres), qu'ils delayoient & faisoient tremper (apres estre bien puluerisé) dans de l'eau claire, laquelle ils aualloient comme une medecine falutaire, & s'en trouuoient bien, du moins ils en restoient fort contens, & le cœur fortifié.

Neantmoins, la compassion que i'ay de ces pauures malades, me faict vous dire derechef, que c'est une grande pitié de les voir languir, couchés de leur long à platte terre sur une meschante natte de ioncs, sans couchette, sans lict, sans linceuls, sans mattelats & sans cheuet, priués de toute douceur & rasraichissement, forsde quelques petits poissons boucanez sort puants,

668 & de la Sagamité ordinaire pour quelque ma- | ladie qu'ilsayent. O mon Dieu! ils ne geignent neantmoins point tant que nos malades, ils ne difent pas, mon cheuet est trop haut ou trop bas, mon lict n'est pas bien faict, on me rompt la teste, les sauces ne sont point à mon appetit, ie ne puis prendre goust à tout ce que vous faictes, car ils demeurent couchez sur la natte, patiens comme des Saincts.

Quand ils fe trouuent las du chemin ou appesantis par accident (ce qui arriue fort rarement), ou qu'ils veulent fortifier leur fanté, ou preuenir quelque maladie qui les menace, ils ont accoustumé de se faire sur dans des estuues qu'ils dressent au milieu de leurs cabanes ou emmy les champs, ainsi que la fantaisse leur en prend, car voyageans mesmes ils en usent pour se soulager & delasser du chemin, mais il faut qu'ils soient plusieurs autrement la suerie ne seroit pas bonne & ne pourroient pas s'exciter suffisamment.

Or quand quelqu'un veut faire fuerie, il appelle plusieurs de ses amis, lesquels sont aussi tost prests, car en faict de courtoisie ils sont assez vigilans, soit pour la faire, soit pour la receuoir : estans assemblez, les uns picquent en terre des grosses gaules enuiron un pied l'une de l'autre, qu'ils replient à la hauteur de la ceinture en saçon d'une table ronde, pendant que les autres sont chausser dans un grand seu six ou sept cailloux, qu'ils mettent apres en un monceau au milieu de ce sour qu'ils entourent décorces\*, & couurent de leurs robes de peaux apres que les hommes y sont entrez tout nuds || assis contre terre, serrez en rond les uns contre les autres, & les

genoüils fort esleuez deuant leur estomach, peur de fe brusler les pieds. Et pour s'eschausser encore dauantage & s'exciter à suer, ils chantent là dedans incessamment frappant du tallon contre terre & doucement du dos les costez de ces estuues, puis un seul chante & les autres repetent comme en leurs dances, ce refrein het, het, het, & estans fort lassez, ils se sont donner un peu d'air, & parsois ils boiuent encores de grands coups d'eau froide, qui seroient capables de donner de grosses maladies à des personnes moins robustes, puis se sont recouurir, & ayans sué suffisamment, ils sortent de là & vont se ietter dans la riuiere, sinon, ils se lauent d'eau froide, ou s'essuyent deleurs robes, puis sessionet & se remplissent, pour dernier medicament.

S'ils font en doute que la fuerie leur doiue reussir, ils offrent du petun & le bruslent en facrifice à cet efprit qui la gouuerne, comme s'il estoit un Dieu, ou une puissance souueraine. Ie m'estonnois fort de voir de nos François dans ces estuues pesle-mesle auec les Sauuages, car à mon aduis ils y sont comme estoussez sancun air, & si pressez les uns contre les autres, qu'ils se peuuent à peine tourner.

Il arriue aucune fois que le Medecine ordonne à quelqu'un de leurs malades de fortir du bourg, & d'aller cabaner dans les bois ou à quelque lieu à l'efcart, pour luy aller là obferuer fes diaboliques inuentions, ne voulans estre veu de personne en de si estranges & ri- || dicules ceremonies, mais cela ne s'obserue ordinairement qu'à ceux qui sont entachez de maladie salle ou dangereuse, lesquels on contrainct de se

670

feparer des autres peur de les infecter & d'aller cabaner au loin iusques à entiere guerison, qui est une coustume louable & qui deuroit estre pratiquée par tout, pour ses inconueniens qui arrivent tous les iours par la frequentations \* de personnes mal nettes, plus frequentes icy que là, où les François semblent auoir des-ia mis quelque mauuaife racine, car qu'elle y fust auparauant ie n'en ay rien sçeu, ny appris de personne.

Ie me promenois un iour feul, dans les bois de la petite Nation des Quiennontateronons pour chercher quelque \* petits fruicts à manger, comme i'apperceu un peu de fumée au trauers les bois, qui me donna la curiofité de vouloir fcauoir que c'estoit, i'aduancay donc & tiray celle part, où ie trouuay une cabane faicte en façon d'une tour ronde, ayant au faiste un trou ou souspiral par où sortoit la sumée: non content, i'ouuris doucement la petite porte pour voir qui estoit là dedans, & trouvay un homme seul, estendu de fon long fur la platte terre, enueloppé dans une meschante couverture de peau, auprés d'un petit seu.

Ie m'informay de luy de la cause de son esloignement du village, & pourquoy il se deuilloit ; il allongea fon bras fur luy & me dit moitié en Huron & moitié en Algoumequin que c'estoit pour un mal qu'il 671 auoit aux par- || ties naturelles, qui le tourmentoit fort, & duquel il n'esperoit que la mort, & que pour de femblable \* maladies ils auoient accoustumé entr'eux, de se seloigner du commun, ceux qui en estoient entachez, peur de gaster les autres par la frequentation, & neantmoins qu'on luy apportoit ses

petites necessitez & partie de ce qui luy faisoit besoin ses parens & amis ne pouuans pas dauantage pour lors, à cause de leur pauvreté & que plusieurs d'iceux estoient morts de faim l'Hiuer passé. L'auois beaucoup de compassion pour luy; mais cela ne lui seruoit que d'un peu de diuertissement & de consolation en ce petit espace de temps que ie fus auprés de luy; car de luy donner quelque nourriture ou rafraischissement, il estoit hors de mon pouuoir, puis que i'estois moy mesme à demy mort de faim & tellement necesfiteux, que ie cherchois par tout dans les bois quelques petits fruits pour amortir ma faim & fortifier mon estomach abbatu.

I'ay veu au païs de nos Hurons de certains malades, qui sembloient plustost possedez du malin esprit ou fols tout à faich, qu'affligez de maladie naturelle, ausquels il prendra bien enuie de faire dancer toutes les femmes & filles ensemble, auec l'ordonnance du Loki, mais ce n'est pas tout, car luy & le medecin, accompagnez de quelqu'autre, feront des fingeries & des coniurations, & se tourneront tant qu'ils demeureront le plus fouuent hors d'eux mesmes : puis il paroist tout furieux, les yeux estincelans & effroyables, quelquefois debout & || quelquefois assis, ainsi 672 que la fantaisie luy en prend : aussitost une quinte luy reprendra, & fera tout du pis, renuersera, brisera & iettera tout ce qu'il trouuera en chemin auec des infolences nompareilles \*, puis se couche où il s'endort quelque espace de temps, & se resueillant en surfaut r'entre dans ses premieres furies, lesquelles se passent par le sommeil qui luy prend. Apres il faict suerie

auec quelqu'un de ses amis qu'il appelle. D'où il arriuequequelqu'uns deces malades setrouuent gueris & les autres au contraire ioignent la maladie du corps auec celle de l'esprit.

Il y a aussi des femmes qui entrent en ces hipocondres & faillies d'esprit, mais elles ne sont si insolentes que les hommes, qui font d'ordinaire plus tempestatifs: elles marchent à quatre pattes comme bestes, & font mille grimasses & gestes de personnes infensées & allienées de leur esprit : ce que voyant le Magicien il commence à chanter, puis auec quelque mine la foufflera, lui ordonnant certaine eauë à boire, & qu'aussitost elle fasse un festin, soit de chair ou de poisson, qu'il faut trouuer, encore qu'il soit rare, neantmoins il est aussitost prest.

Le banquet finy, chacun s'en retourne en fa maifon, iufques à une autrefois qu'il la reuiendra voir, la foufflera, & chantera derechef, auec plusieurs autres à ce appellez, & lui ordonnera encore 3. ou 4. festins tout de suite, & s'il luy vient en fantaisse commendera des mascarades. & qu'ainsi accommodez ils aillent || chanter prés du lict de la malade, puis courir les ruës pendant que le festin se prepare, auquel ils re-

uiennent, mais fouuent bien las & affamez.

I'ai esté quelquesois curieux d'entrer au lieu où l'on chantoit les malades, pour en voir toutes les ceremonies; mais les Sauuages n'en estoient pas trop contens, & m'y fouffroient auec peine pour ce qu'ils ne veulent point estre veus en semblables actions. Ils rendent aussi le lieu où cela se faict, le plus obscur & tenebreux qu'ils peuuent, & bouchent toutes les ouuertures qui peuuent donner quelque lumière, & ne laissent entrer là dedans que ceux qui y sont necessai-

res & appellez.

Pendant qu'on chante il y a des pierres qui rougissent au feu, lesquelles le medecin empoigne & manie entre ses mains, puis masche des charbons ardens, faict le demon deschaisné, & de ses mains si eschauffées, frotte & fouffle auec un sifflement qu'il faict bruire entre ses dents, les parties dolentes du patient, ou crache sur le mal de son charbon masché. Cette derniere ceremonie des pierres & du charbon ne s'obserue pas à tous indifferemment, mais à des particuliers felon l'ordre du medecin, qui n'oublie iamais la tortuë au païs de nos Hurons, ny entre nos Montagnais le petit tambour de basque, que les Pirotois portent allans voir leurs malades, auec le reste de leur boutique & petits agisios.

Lorsque tous les remedes humains n'ont de rien feruy, ny les inuentions ordinaires de || nos Sauua- 674 ges, ils tiennent confeil, auquel ils ordonnent la ceremonie qu'ils appellent, Lonouoyrova, qui est l'inuention principale & le moyen plus excellent (à ce qu'ils disent) pour chasser les diables & malins esprits de leurs bourgs & villages, qui leur causent & procurent toutes les maladies & infirmitez qu'ils endurent & fouffrent au corps & en l'esprit.

Le iour de la feste estant assigné, ils en commencent la ceremonie dés l'apres souper du soir precedent, mais auec des furies, des fracas & des tintamarres si grands qu'ils semblent un sabat de demons, car les hommes brisent, renuersent & iettent tout ce

qu'ils rencontrent en leur chemin, de forte que les femmes font en ce temps-là fort occupées à ferrer & mettre de costé tout ce qu'elles ne veulent point perdre. Ils iettent le feux & tizons allumez par les ruës, crient, chantent, hurlent & courent toute la nuict par le village & autour des murailles ou pallissades comme fols & insensez.

Apres que le fabat a esté bien demené ils s'arrestent un peu à la premiere pensée qui leur vient en esprit de quelque chose qui leur faict besoin, sans en parler à personne, puis le matin venu ils vont de cabane en cabane, & de feu en feu, & s'arrestent à chacun un petit espace de temps, chantans doucement les louanges de ceux qui leur donnent quelque chose, disans: un tel m'a donné cecy, un tel m'a donné cela, & autres femblables complimens, qui obligent les autres mesnages de leur donner quelque chose, qui un cousteau, qui un petunoir, un || chien, une peau, un canot ou autre chose qu'ils acceptent de bonne volonté fans autre ceremonie, & continuent de recevoir partout, iusques à ce que par rencontre on leur donne la chose qu'ils auoient songée, & pour lors la receuant ils font un grand cry & s'encourent hors de la cabane joyeux & contens d'auoir rencontré leur songe. pendant que ceux qui y restent crient l'acclamation ordinaire hé, é, é, é, é, & ce present est pour luy & l'augure qu'il ne doit pas sitost mourir; mais pour les autres choses qui ne sont point de son songe il les doit rendre apres la feste à ceux qui les luy ont baillées.

Il s'y coule neantmoins quelquesois de la tromperie, car tel retiendra une piece qu'il dira auoir songée, qui

6-5

n'y aura pas pensé, comme il arriua à un François nommé Mathieu, lequel ayant donné à un ieune Sauuage une chaisne de rassades, pensant qu'elle luy deust estre rendüe. l'autre luy dit qu'elle estoit son fonge & fut pour luy, bien qu'on aye apres sceu sa

fourbe & tromperie.

Ceste feste dure ordinairement trois iours entiers. & ceux qui pendant ce temps-là n'ont pû trouuer ce qu'ils avoient fongé, s'en affligent & tourmentent & s'estiment misérables, comme des gens qui doiuent bien tost mourir. I'v av veu des femmes aussi bien que des hommes, porter à quatre une grande peau d'Eslan chargée de mille beatilles & de presens. Il y a mesmes des pauures malades qui s'y font porter, fous l'esperance d'y trou- || uer leur songe & leur gue- 676 rison, & neantmoins ils ne remportent qu'une lassitude & un rompement de teste, qui les conduit souuent de la feste au tombeau.

Ie n'ay rien remarqué de particulier aux Canadiens qui ne puisse conuenir aux remedes de nos Hurons, car si les Medecins des uns sont bien impertinens & superstitieux, les Pirotois des autres sont aussi peu sages & experimentez en leur art. Ce petit Sauuage qui mourut fur mer à son retour de France dans le mesme vaisseau des PP. Gallerant & Piat qui le baptizerent, fist bien contre la maxime de leurs medecins en mangeant tousiours pour fauuer sa vie, car ils sont faire à leurs malades des diettes nompareilles, \* & ne trouuent pas bon qu'on les importune de manger beaucoup, difans qu'estans malades ils ne peuuent auoir d'appetit, & par consequent qu'ils ne doiuent

pas manger ou fort peu, pour n'incommoder leur estomach.

Ils foufflent leurs malades comme nos Hurons, leur faisant souuent à croire \* que c'est par ceste partie-là qu'ils tireront leur mal, & pour mieux faire leur ieu ils leur disent que c'est un homme d'une nation estrangere qui leur a donné ce mal-là, où il s'est formé une petite pierre qui leur cause la douleur, & comme bon \* charlatans en ayans pris une petite dans la bouche, après auoir bien foufflé la partie dolente ou autre part, ils la fortent de la bouche & leur disans que c'est celle qui leur faisoit douleur, ce que les malades 677 croyent & || s'en tiennent foulagez, mais c'est dans l'imagination.

Ils ufent aussi quelquesois de vrays remedes, comme de decoctions d'herbes & d'escorces qui leur seruent grandement, & en reussit de bonnes cures qui mettent en credit leurs charlataneries, autrement on auroit bientost decouuert leur \* piperies aussi bien faicles que celles de quelques malicieux Chirurgiens, dont i'ay experimenté une fois en une playe qu'on m'entretint l'espace de six sepmaines sans amendement, qui se guerit apres en trois iours sans aucun onguent, peut estre neantmoins que celuy qui me traictoit n'en fçauoit pas d'auantage, & que ie le dois excuser, mais tousiours est-ce une grande faute d'employer des ignorans.

Il v eut un iour un Sauuage appelé Neogabinat, lequel auec quelque \* autres Sauuages de ses amis, avans beu auec excés d'une eau-de-vie qu'ils auoient traictée des François pour de la chair d'Eslan, estans tous bien enyurez & de repos prés d'un grand feu dans leurs cabanes, quelqu'uns d'eux demanderent à Neogabinat s'il vouloit lutter & esprouuer ses forces, lequel avant respondu que non & persisté à ce refus, ils luy dirent qu'ils le coucheroient donc au trauers du feu. & n'v manquerent pas, car les uns le prirent par les pieds & les autres par la teste & le coucherent tout au trauers des charbons tout nud qu'il estoit, & v demeura || courageusement autant long-temps qu'il 678 fallut pour donner loisir aux femmes de l'en retirer, autrement il s'y fust laissé brusler & consommer comme un homme mort, car il ne fretilloit point, non tant à cause du vin que de son courage qu'il vouloit faire paroistre en ce tourment. Elles ne le purent neantmoins si promptement oster de dessus les charbons ardans, qu'ils auoient esbrafillés exprés, comme un lict d'honneur, qu'il n'en demeurat tout rosty depuis la teste iusques à la plante des pieds, de manière qu'il luy fallut ofter les charbons qui luy tenoient partout à la chair, dont il fut fort malade & en danger de mort, ce qui luy donna l'enuie d'enuoyer en nostre Conuent prier qu'on le vint baptiser, mais il fut si admirablement bien secouru qu'au bout de dix iours il commença de se leuer, & nous aller visiter iusques chez nous, où il monstra à nos Religieux ce de quoy il s'essoit seruy pour se guerir, qu'essoit la seconde escorce d'un arbre appellé pruche, espece de sapin, laquelle ces gens luy faisoient boüillir & de la decoction ils l'en lauoient continuellement, ce qui le rendit sain & gaillard en moins de trois sepmaines.

|| Pourquoy les Sauuages errants tuent aucune fois de leurs parens trop vieux ou malades. D'un François qu'ils voulurent affommer, & de la cruauté de deux femmes Canadiennes qui mangerent leurs marys.

679

## CHAPITRE XXXXIII.

Les vieillards decrepis & perfonnes malades dans l'extremité entre les peuples errants, font en cela plus miferables que ceux des nations fedentaires, que ne pouuans plus fuiure les autres, ny eux moyen de les nourrir & affifter, fi les malades le trouuent bon leurs parens les tuent auffi librement comme on pourroit faire icy un mouton, encores penfent-ils en cela leur rendre de grands fervices, puis qu'estans dans l'impuissance de les pouuoir suiure & eux de les affister, il faudroit qu'ils mourussent miserablement par les champs, qui est neantmoins une grande cruauté, & qui surpasse celle des beste bruttes, desquelles on ne lit point qu'elles fassent le mesme enuers leurs petits.

Le Truchement des Honqueronons me dit un iour que comme ils furent un long-temps pendant l'Hyuer 680 fans auoir de quoy || manger autre chose que du petun & quelque escorce d'un certain arbre que les Montagnais nomment Michian, lesquels ils sendent au Printemps pour en tirer un suc doux comme du miel, mais en sort petite quantité, autrement cet arbre ne se pourroit assez estimer. Ie n'ay point gousté de ceste liqueur comme i'ay faict de celle du souteau,

mais la croye tres-bonne au goust, de l'escorce de laquelle i'ai mangé parmy nos Hurons, bien que fort peu souuent & plustost par curiosité que par necessité, d'autant qu'ayant autre chose à disner ils laissent cette viande-là pour les plus necessiteux Canadiens, qui manquent souuent de toute autre chose. Ce pauure garcon me dit donc qu'il pensa estre au mourir de ce ieusne trop estroit, & que les Sauuages plus robustes le voyant en cest estat, touchez decompassion, le prierent qu'il agrea qu'on l'acheuast de faire mourir, pour le deliurer des peines & langueurs dont il estoit abbattu, puisqu'aussi bien faudroit-il qu'il mourut miferablement par les champs, ne les pouuans plus fuiure ny eux l'affister n'ayans pas de quoy; mais il fut d'aduis que l'on ne touchast point à sa vie, & qu'il valoit mieux languir & esperer en nostre Seigneur, que de mourir comme une beste qui ne se consie point en Dieu, aussi auoit-il raison: car à quelques iours de là, ils prindrent trois Ours, qui les remirent tous fur pieds & en leurs premieres forces, apres auoir esté 14. ou quinze iours en ieusnes continuels, sans prendre autre nourriture que la fumée || du petun, & 681 quelque escorce d'arbre, qui estoit quelque chose de plus que ne souloit prendre un certain Gentilhomme Venitien, lequel ayant receu quelque desplaisir, se mit au lict en resolution de ne manger point; & de faich, quelque remonstrance qu'on luy pû faire, il demeura (au grand estonnement d'un chacun) 63. iours fans prendre autre chose que de l'eau du puits de Sainct-Marc, au bout desquels il deceda en crachant & urinant du sang.

Il me semble auoir appris que l'Escriture Saincte ne fait mention que d'un seul enfant mangé en Ierufalem par ses propres parens, au temps de la famine, qui fut tres-grande durant le siege des Romains; mais voicy une histoire bien plus estrange arriuée en Canada enuiron l'an 1626. ou 27. de deux femmes Canadiennes qui mangerent leur \* marys, le pere & le fils, dont on eut beaucoup de regret à l'habitation, tant pour leur malheureuse fin, que pour la bonne affection qu'ils auoient tousiours euë pour les Francois, qui les aymoient aussi reciproquement. L'un estoit un bon vieillard de 80, ans ou enuiron, appellé Oustachecoucou, autrement nommé par les François, le grand oncle du Pere Ioseph, ainsi appellé pour auoir passé un Hyuer auec luy dans les bois. L'autre estoit fon fils aisné, aagé de quelque trente ans ou enuiron, estimé l'un des meilleurs chasseurs de sa Nation, desquels ie vay vous declarer succinctement comme le

682 malheur de || leur mort arriua.

Apres la pesche de l'anguille qu'on a accoustumé de faire tous les ans enuiron le mois d'Octobre, le bon vieillard Oustachecoucou, preuovant à la necessité future, en pensoit serrer quelque quantité de pacquets boucannés dans nostre Conuent pour leur feruir au temps de la necessité, & des basses neiges (pendant lesquelles on ne peut attraper l'eslan, ny le cerf), mais fa femme un peu trop accariate, n'y voulut iamais confentir, car elles ont un tel pouuoir fur leurs marys, qu'il femble que les hommes ne peuuent deliberer fans elles, & fallut luy obeyr comme à la maistresse, ils les furent donc cacher dans les bois au delà du

fleuue du costé du Sud, & apres s'en allerent dans les terres, vers le Nord, enuiron 25. lieuës de nostre Conuent, chargez du reste de leurs viures, qui ne consistoient en tout, pour dix ou douze personnes qu'ils estoient, qu'en trois petits sacs de bled d'Inde, & six ou huict pacquets de 50. anguilles chacun, en ayant laissé enuiron autant dans leur cache ou magasin, de quoy ils fe repentirent bien apres, mais tard, car les neiges estant trop basses, ils ne peurent prendre de bestes, & tout ce qu'ils auoient porté de viures estant confommé, il fallut prendre nouueau confeil pour viure & se tirer de misere.

Ils resolurent de retourner à leur magasin pour auoir de la prouision, mais le fleuue estoit pour lors tellement embarrassé de gla- || ces que la marée faisoit 683 debatre & s'entrechoquer, qu'ils ne purent iamais trouuer passage, & fallut se resoudre à la patience, & à un ieusne exacte de huict ou dix iours, sans pain, fans viande, & fans poissons, ce qui les amaigrit tellement qu'il ne leur restoit plus que la peau collée sur les os, car d'aller demander des viures aux François ils n'oserent peur de se rendre importuns, ou crainte d'estre esconduits, car les Montagnais sont si souuent en necessité, qu'il seroit bien difficile de leur pouuoir tousiours satissaire, c'est ce qui les obligera à la fin de cultiuer les terres, comme faisoit ce bon homme qui auoit recueilly d'un petit desert cinq ou fix facs de bled d'Inde, la mesme année que nos Religieux luy eurent appris à trauailler, ce qu'il faisoit auec tant de contentement qu'il se blasmoit luy mesme, & ceux de sa Nation, de leur paresse, & du peu de soin

qu'ils ont de pouruoir à leur viure pour la necessité. La mere & la bru appellée Ouscouche (presque d'un

mesme aage) auec trois ou quatre petits enfans, leur crioient tous les iours à la faim, les appellans pares-

feux & les vouloient contraindre d'aller querir des victuailles aux François, ou chercher de la beste (c'est leur façon de parler de la chasse), autrement qu'elles mourroient de faim auec leurs enfans. Les pauures marys ne sçauoient comment les contenter, car leurs ventres n'auoient point d'aureilles pour leurs rai-684 || sons, ny de patience pour endurer. O mon Dieu, que c'est une surieuse batterie que la faim, il n'ya place qu'elle n'emporte. Ils leur repetoient souuent, patientons encore un peu, il neigera peut estre bientost & nous tuerons des bestes qui nous rassassieront tous sans estre importuns aux François, mais cela ne leur donnoit point à manger.

Elles refolurent à la fin de manger le bon vieillard si bientost il n'apportoit des viures, car il n'y auoit plus d'excuse qui les pust contenter. Elles choisirent donc leur temps, & prirent si bien leur mesure qu'elles executerent leur malheureux dessein, un matin peu apres que le gendre sut sorti de la cabane pour la chasse, car ayant pris chacune une hache en main, elles en donnerent tant de coups sur la teste du pauure bon homme couché de son long, les pieds deuant le seu qu'il en mourut sur le champ, puis le mirent en pieces, & en firent cuire à l'instant quelque \* morceaux dans la chaudiere pour s'en rassasser, & cacherent le reste dans la neige pour le manger à loisir. O mon Dieu, il est vray qu'en descriuant cecy i'ay hor-

reur d'y penser seulement, & neantmoins leur rage & leur faim ne peut estre assouile de l'excez d'une telle cruauté & barbarie, furieuse au delà de celles des bestes les plus feroces & carnassieres de l'Afrique. Elles resolurent encore de tuer le ieune homme à son retour, crainte qu'il ne vengeast fur leur vie la mort de son pere, qui ne se pouvoit || celer, & se liberer de 685

foupçon.

Il faut notter que ce ieune homme estant sorty de la cabane pour la chasse, entendit bien frapper, & les cris de fon pere, mais il ne se sust iamais imaginé une telle meschanceté de sa mere & de sa semme, c'est pourquoy il ne retourna point pour s'en esclaircir, & poursuiuit fon chemin iusques à la rencontre d'un chasseur Montagnais, auquel il raconta leur extreme famine, & luy demanda s'il n'auoit point veu de pistes de bestes, & comme l'autre luy eut dit que non, & qu'il en cherchoit pour estre luy mesme en pareille necessité: le te prie, luy dit-il, de passer par nostre cabane, car ie crains qu'il soit arriué quelque accident à mon pere, l'ayant ouy crier apres que i'en ay esté party, & en suis en peine; l'autre luy promit d'y aller, puis se separerent.

Quelque temps apres nostre pauure ieune homme rencontra un eslan qu'il tua, & l'ayant esuentré, il prist le cœur & les intestins qu'il porta à sa cabane, apres auoir caché la beste dans les neiges : car ils ont accouflumé de les porter, & quelquefois la langue ou la teste, pour les manger promptement, ou pour asfeurer que l'animal est à bas.

Ayant chargé son pacquet sur son dos, il s'en reuint

à la maison & en approchant il fit un cry selon leur coustume, pour aduertir de sa uenuë, puis avant laisfé son espée & ses raquettes à la porte, & leué la cou-686 uerture | de peau qui fert d'huys, pour entrer en fe courbant bien fort, car leurs portes font fort baffes, les deux femmes estoient au dedans des deux costez. chacun\* une hache en main, desquelles elles luy deschargerent plusieurs grands coups fur la teste, & l'estendirent mort fur la place auant que d'auoir apperçeu le cœur & les intestins de la beste qu'il auoit tuée, ce qui leur deuoit estre une grande tristesse, car telle beste estoit seule capable de les tirer tous de la necessité, au lieu que leur impatience leur tourna à malheur, elles ne laisserent pourtant de manger ce corps meurtry, elles & leurs enfans, leur difans que c'estoit de la chair d'un ours que leur pere auoit tué.

Deux iours apres le Sauuage qui auoit eu charge du fils trespassé de se transporter à sa cabane, pour sçauoir des cris de son pere, y arriua chargé d'un morceau d'eslan qu'il leur apportoit, mais un peu trop tard, car il y auoit esté retardé par la prise de la beste qu'il rencontra sortuitement en son chemin, laquelle ayant tuée, il en porta quelque morceau en sa cabane & renuoya querir le reste par les semmes auant partir pour son message.

Or comme il fut entré dans la cabane des meurtris, il s'informa des enfans qu'il trouua là affis, où effoit leu pere & leur mere: Pour nos papa, dirent les enfans, nous les croyons à la chasse, & nos meres chercher l'eslan qu'ils ont tué, lequel neantmoins elles ne trouuerent pas, à cause des grandes || neiges qui

estoient tombées depuis & couvert partout les traces & marques de raquettes. Il leur demanda de plus, de quoy ils auoient vescu depuis deux iours qu'il auoit rencontré leur pere au bois. Ils dirent de la chair d'un ours que leur grand papa leur auoit enuoyé, & qu'il ne leur en restoit plus guere : Où est donc ce reste, car ie ne vov rien de pendu à vos perches, leur repartit cet homme. Lors les enfans ne scachans encore le malheur arriué à leur pere (car il est croyable qu'ils estoient absens lors qu'ils furent tuez), luy dirent que leur mere auec leur grand maman l'auoient caché dehors. & luy monstrerent à peu pres l'endroit que le Sauuage chercha, & l'ayant trouué & fouillé dans la cache, il en tira, aulieu de la patte d'un ours, la iambe d'un homme; bien estonné, il mit derechef la main dans le trou. d'où il tira encore deux autres iambes. Esmerueillé au possible, il demanda aux ensans que cela vouloit dire, & si on auoit là tué des hommes, Ils respondirent qu'ils n'en scauoient rien, & que leurs meres luy rendroient raison de tout, s'il vouloit attendre leur retour, comme il fit.

Estant arriuées, il leur demanda ou \* estoient leurs marys, elles ne scachans pas encores qu'il eust trouué la cache, luy dirent qu'elles n'en scauoient rien, & qu'ils pourroient estre quelque part à la chasse. Vous mentez, leur repliqua le Montagnais, car vous les auez tués, & mangé la chair auec vos enfans || ; puis 688 leur montrant une des iambes, leur dit: Est-ce là la iambe d'un Hiroquois que vous auez tué, font-ils venus iusques icy, non ce font vos marys que vous auez meurtris miserablement, vous estes des meschantes et

ne valez rien. Elles bien estonnées de se voir descouuertes, ne sceurent que repliquer, car leur monstrant le reste des corps desquels elles auoient premierement mangé les testes, elles ne prirent autre excuse pour se iustifier d'un cas si enorme, sinon que mourans de faim elles auoient esté constraintes de les tuer pour viure, elles & leurs ensans, puis qu'ils n'auoient pas eu soin de leur chercher à manger. Voylà comme on est mal asseuré auec des gens assamez, & qui n'espe-

Le Montagnais n'y pouuant apporter autre remede, ny empescher que la chose ne sust faite, laissa là ses deux miserables auec leurs ensans, & retourna à sa

rent point en Dieu.

cabane porter ses tristes nouuelles, & partout où il passoit il en aduertissoit les Sauuages, detessant cet acte inhumain, il nous en donna aussi aduis quinze ou feize iours apres, mais nos Religieux l'auoient desia sceu par le petit Nancogauachit, appellé à son Baptesme Louys. Une telle nouuelle attrista fort nos Freres pour l'affection qu'ils auoient à ce bon Oustachecoucou, mais d'ailleurs le procedé du petit Louys en fut fort agreable & plaifant, car venant tout esploré de Kebec, d'où il auoit appris ceste sascheuse his-689 toire de la || mort de son parent, demanda aux Religieux où estoit le Pere Ioseph. Helas, dit-il, qu'il sera fasché de la triste nouuelle que ie viens d'apprendre à Kebec, tost, tost, mon frere, dit-il à l'un de nos Religieux, ouurez-moy promptement la porte de vostre chambre, que ie voye si Oustachecoucou est dans l'Enfer, car il est mort sans estre baptisé. C'estoit un grand Iugement en taille-douce, dans l'Enfer duquel

il le pensoit trouuer depeint auec les autres damnez, car nos Religieux auoient accoustumé de leur monstrer cette Image pour leur mieux faire comprendre les fins dernieres de l'homme, la gloire des bienheureux, & la punition des meschans. En vérité les Images devotes prositent grandement en ces pays-là, ils les regardent auec admiration, les considerent auec attention, & comprennent facilement ce qu'on leur enseigne par le moyen d'icelles. Il y en a mesmes de si simples qui ont cru que ces Images estoient viuantes, les apprehendoient, & nous prioient de leur parler, c'estoient les liures où ils apprenoient leurs principales leçons, mieux qu'en aucun de ceux desquels ils ne faisoient que conter les seuillets.

|| Comme les deux femmes qui auoient mangé leurs 690 maris furent condamnées par les Sauuages, l'une a estre assommée, & l'autre d'estre bannie, laquelle en sin fut enseuelie sous les glaces, apres auoir bien rodé & contrefait la furieuse.

## CHAPITRE XLIV.

Un malheur n'arriue iamais seul, ny un peché sans l'autre, voyez-en l'experience aux mauuais, ils ne sont pas sortis d'un crime qu'ils en commettent un autre. Abissus abissum inuocat. On dit de nostre ieune Sauuagesse Ouscouche qu'auant de tuer son pere, &

fon mary, elle en auoit donné aduis à un sien frere, auquel elle promit deux de ses ensans pour luy seruir de nourriture, en attendant qu'il eust pris de la beste, c'est à dire de la venaison, & qu'il en mangea l'un, & l'autre resta à la mere. Ie ne veux pas asseurer que la chose soit vraye, tant y a que les Sauuages nous l'ont asseuré: & ont par plusieurs sois monstré cet inhumain à nos Religieux, leur disans: Tenez, voylà le frere d'Ouscouche, qui a tué & mangé son propre

nepueu.

|| C'est la coustume des Sauuages Montagnais de fe rendre vers Kebec au renouueau pour traitter auec les François, & ordonner des choses necessaires à leur Nation, car encore qu'ils viuent presque sans loy, ils ont encore quelque forme de Iustice, & de gouvernement politique entr'eux. En cette assemblée leur premiere expedition fut de donner sentence contre les deux femmes meurtrieres, non à l'estourdy & par precipitation, mais apres auoir meurement consideré l'importance du fait & bien debatuës les raisons de part & d'autre, dont la faueur emporta neantmoins pour la plus ieune (c'est à dire que la corruption se glisse par tout), car deux Capitaines auec plusieurs anciens, ayans conclu à la mort de toutes les deux, le troisiesme Capitaine nommé Esrouachit, ny \* voulut iamais consentir pour la derniere, à cause qu'elle auoit autrefois espousé son frere, & fut seulement bannie

L'execution neantmoins en estoit un peu difficile, car comme ils n'ont point de Ministres ordonnez pour de pareilles actions, il falloit trouuer un homme assez hardy pour l'entreprendre, & personne ne se presentoit, aussi font-ils grande difficulté de mettre la main fur aucun de leur Nation, non pas mesmes pour l'offencer tant soit peu, & encor moins sur les femmes & petits enfans, qu'ils supportent auec patience & charité.

Il A la fin le Capitaine nommé Mahiconatic, ayant 692 rehaussé sa voix & demandé deuant toute l'assemblée si quelqu'un voudroit se charger de la punition de ses deux femmes (car ils ne contraignent personne contre fon fentiment), alors le Sauuage Kenœmat, furnommé par les François le Camart, homme adroit & de bon iugement, s'offrit publiquement d'en faire l'execution!&d'y aller au plustost: Car qu'elle \* apparence, disoit-il, que personnes si meschantes demeurassent impunies apres tant de cruauté; il ne m'importe que la vieille foit ma parente ou non, ie ne la recognois plus pour telle, suffit que ie scay qu'elle a tué & mangé son fils & son mary, & ayant esté accepté du confeil, il prit congé pour fa commission, & passa par nostre Conuent pour nous en donner aduis.

Le bon Pere Ioseph tascha bien, mais en vain, de le dissuader de faire mourir la vieille, sans auoir au prealable fondé si on pourroit la rendre Chrestienne. mais il ne fut possible de l'y combler, & dit qu'elle ne meritoit pas cette grace-là, & qu'au reste nous auions bien peu d'esprit (c'est leur saçon de reprimender) de procurer la vie à celle qui auoit donné la mort à de nos meilleurs amis, & que les autres François l'auoient encouragé de s'en promptement dessaire, afin qu'il ne fust plus parlé d'elle, & là-dessus sortit de

nostre Conuent, fut coucher à sa cabane, & dés le len-693 demain matin se rendit à || celle des criminelles, lesquelles il trouua fort affligées, & en l'attente de la mort qui leur auoit esté annoncée sous main par un de leurs amis, pour leur donner temps de s'euader.

Mais au contraire ces pauures femmes, touchées d'un desplaisir extreme de leur faute passée, commencerent à s'escrier, disans : Helas, à quel propos nous enfuyr, puis que nous auons merité la mort, en celle de nos maris; non nous attendrons icy comme coupables, la punition de nos demerites. & comme criminelles, la iuste sentence de nos Capitaines, c'est pourquoy allez en paix, & nous laissez icy pleurer nos infortunes, puis que vous ne pouuez faire que nos pechez ne soient commis, & nous rendre de coupables innocentes. Mourons donc, puisqu'il faut mourir ma chere fille, disoit la vieille à sa bru, car nous ne pouuons furuiure nos maris qu'en abomination,& deshonneur de tout le monde, i'ay desiré le crime pour rassasser ma faim, & tu as suiuy mes mauuaises volontez, i'en suis la plus coupable, & tu n'es pas innocente. O mort pourquoy fouffre-tu un si long-temps de si miserables creatures sur la terre, oste-nous cette vie, ô mort, qui nous fait rougir deuant le reste des creatures, car pour moy ie suis lassée de viure, & mourray de triftesse, si la vie par la violence ne m'est bientost ostée.

694 || Comme la vieille acheuoit fes triftes discours, ausquels respondoient d'un mesme ton ceux de la ieune aussi affligée qu'elle, arriua Kenœmat, chargé de leur condamnation, bien resolu de la mettre en

effet, comme il fit apres les y auoir disposées & prudemment preparées. Il entra donc dans la cabane sans frapper à la porte, car ils n'ont pas accoustumé d'y frapper en entrant non plus qu'au pays des Hurons, & se scisent là sans saluer, ny dire mot, sinon quelquefois le ho, ho, ho, qui est tout leur plus grand

compliment.

Estant assis, il demanda à manger, disant qu'il auoit une grand'faim, lors la vieille se mit en deuoir de luy en disposer promptement auec la chair d'eslan qu'elle mit cuire dans une chaudiere fur le feu. Comment, dit-il, tu me veux donc faire festin (car ils appellent festin tous les repas où il y a un peu de bonne chere). Est-ce point encore de la chair de ton mary, ou de ton fils, font-ce là des restes de ta cruauté. A quoy ces pauures femmes ne respondirent autre chose, sinon nous ne vallons rien & auons bien merité la mort, ce qu'elles dirent auec tant de regrets, de larmes & de fouspirs, comme personnes qui se voyoient prochaines de la mort, & de celuy qui la leur deuoit donner, qu'il fut iustement esmeu & contrainct de diffimuler un peu auecelles, & les prier de ne pleurer plus, & d'oublier tout le passé, || & prenant du petun 695 dans son petit sac, leur en presenta à petuner, mais elles le refuserent disant : L'amertume de nos ames & les ressentimens de nos fautes passées, nous a osté l'enuie & la force de pouuoir petuner, plustost faisnous promptement mourir puis que tu és venu à ce dessein, car nous ne faisons que languir & allonger nostre martyre. Ce que voyant, & qu'il ne pouuoit les appaifer, ny ne vouloient auoir part au festin qui

fe preparoit, il leua alors le masque & leur dit qu'en effet elles ne valloient rien, & meritoient la mort, & s'adressant à Ouscouche la premiere, il luy dit : Les Capitaines t'ont condamnée de fortir de la Nation. & de t'en aller ailleurs où tu pourras auec ton enfant. tous auoient oppiné à ta mort, comme meschante, mais ton beau frere a prié pour ta vie, par quoy remerciel'en à la premiere rencontre, & ne fais plus estat de nous voir, ny nous, ny les Algoumequins, auec lefquels nous auons alliance.

Apres fe tournant vers l'autre, il luy dit: Et toy vieille qui deuois auoir plus de vertu que ta bru, tu mourras de la mesme mort de ton mary & de ton fils, puis leuant sa hache il luy en deschargea un si grand coup fur la teste, qu'il l'estendit morte sur la place, & luy ayant couppé le col, il emporta la teste aux Capitaines apres auoir festiné de la viande que la vieille

auoit mise sur le seu.

696

|| Ouscouche qui deuoit estre adoucie par la grace qu'on luy auoit faite, en deuint au contraire plus infolente & furieuse, car rodant les bois, elle laissa premierement fon enfant à la premiere cabane qu'elle rencontra, puis leur dit: Sçachez que ie ne mourray iamais que ie n'aye encore mangé des hommes, & des enfans, & par tout où i'en trouueray ie les assommeray, & en feray curée. Ce qui donna une telle espouuente à tous les Sauuages, qu'on la redoutoit partout, comme une furieuse lyonne qui a perdu ses petits. Si quelqu'un la rencontroit par les bois, il s'en destournoit, car un seul ne l'eust osé aborder. Ils difoient qu'elle auoit le diable au corps, & qu'elle estoit

plus forte que cent hommes, pourquoy tous tiroient de long peur de la rencontrer.

Enuiron le mois de Juillet de la mesme année, il prit enuie à nostre F. Geruais d'aller par canot au lac de la riuiere de S. Charles auec Neogaemai, afin de voir si la difficulté du chemin en estoit si grande que les Sauuages nous depeignoient, car iamais aucun François n'y auoit esté que sur les neiges ou sur les glaces pendant l'Hyuer. Ayant donc passé unze ou douze fauts, dont aucuns sont assez difficiles, non pas neantmoins à l'egal de ceux des Hurons, qui font espouuentables & dangereux au delà de la pensée de ceux qui n'y ont pas esté, ils se cabanerent sur le bord de la riuiere, en un lieu que les Sauuages || appellent 697 le Capatagan, d'où il faut quitter la riuiere & aller par dans les terres enuiron, trois lieuës de chemin chargé de son equipage.

Or pendant le iour chemin faisant, ils auoient rencontré la trace de quelque personne nouvellement passée par là, ce qui donna une telle espouuente au pauure Neogaemai qu'il n'en pû dormir toute la nuich & fut toufiours au guet pendant que les autres dormoient, craignant à toute heure de voir Ouscouche à ses espaules, & ne voulut permettre qu'on fist du feu pour le fouper, car comme il croyoit qu'elle eust passé par là, il alleguoit qu'elle fentiroit la fumée du feu. qui luy feroit descouvrir leur giste & les assommeroit tous en dormant. Il fallut donc patienter de fon humeur, se contenter d'un petit morceau de pain sec, & se coucher au pied d'un arbre, iusques au lendemain matin qu'ils continuerent leur chemin vers le lac.

On a appris du depuis que ces traces imprimées sur le sable, estoient du bon frere Iean Gausestre Iesuite, lequel s'estant egaré dans les bois, auoit repris les bords de la riuiere pour retrouuer le chemin de sa maison perduë, car les plus experimentez y sont souuent pris, s'ils ne sont conduits par les Sauuages, qui comme les oyseaux retrouuent tousiours leurs nids, quoy que fort esloignés, ou pour petits qu'ils soient.

Notre pauure Ouscouche, comme une beste egarée, rodoit partout fans trouuer qui | la voulust receuoir; elle ne cherchoit qu'à mal faire, & tous la fuyoient comme dangereuse & indigne de la conversation humaine. Si elle alloit aux Algoumequins, ils la rebutoient & la chassoient de leur compagnie. Si à Tadouffac, de mesme, tellement qu'elle estoit comme dans un desespoir de pouuoir iamais trouuer qui la voulust receuoir à grace, iusques à ce que deux ieunes hommes Sauuages, dont l'un s'appelloit Sy Syfiou, Montagnais de nation, lequel auoit auparauant demeuré auec les RR. PP. Iefuites, & depuis quitté comme un las de bien faire, & l'autre estoit un Algoumequin, nommé Chiouytonné, lesquels abandonnans leur nation, se mirent en la compagnie de ceste mauuaise femme, & faisoient ensemble les manitous & endiablés, menacans de ne vouloir viure que de chair humaine & d'assommer tout autant de personnes qu'ils pourroient attraper.

Cela mist une telle alarme par tout le camp que petits & grands en apprehendoient les approches. Le Capitaine Esrouachit, appellé par les François la Fouriere, auec quelque \* autres Capitaines, tindrent con-

698

feil par entr'eux pour aduifer aux moyens de fe deffaire de ses deux compagnons auant qu'il en arriuast plus grand accident, & conclurent qu'il les falloit affommer tous deux fans autre forme de procez. Ce qui fut incontinent executé, car s'estans venus ranger vers Tadoussac où estoient ces Capitaines, ils furent surpris & mis à mort en leur prononcant leur sentence || plustost que d'auoir sceu qu'on s'estoit assemblé pour 600 eux, car là il n'y auoit point d'appel, ils sont des Iuges fouuerains, qui ne sçauent que c'est que chicanerie, un procez est aussitost iugé qu'il est intenté. On n'y faict point d'escritures, on n'y paye point d'espices; les Aduocats, Procureurs & Sergens en sont bannis; c'est un conseil de vieillards & de gens prudens qui ne se precipitent point en affaires, ruminent ce qu'ils veulent dire & suiuent facilement la raison qu'ils voyent apparente, autrement il y a peu de faueur pour qui que ce soit.

La determinée Ouscouche fut bien estonnée quand elle vit ses deux hommes par terre, la peur d'un pareil chastiment luy fist alors croistre des aisles aux pieds, mais qui la precipiterent dans une mort plus rigoureuse & sensible, car s'estant iettée seule dans son canot pensant trauerser la riuiere, qui a 6. ou 7. lieuës de large en cet endroit, elle fut enseuelie sous les glaces que la marée faifoit debattre & s'entrechoquer, desquelles elle ne put se dessendre, & là perit miserablement celle qui estoit auparauant la terreur & l'efpouuante de tous ceux de sa nation.

Voylà une fin funeste & mal-heureuse, qui nous doit apprendre que tost ou tard la iustice vengeresse de Dieu attrape les meschans, & les punit d'autant plus rigoureusement qu'il tarde à leur eslancer ces \* foudres.

700 || Des deffunds, & du festin qui se faid à leur intention. Comme ils les pleurent & enseuelissent & de leurs sepultures. Du deuil & de la resurrection des hommes valeureux, auec deux notables exemples pleines d'instruction.

## CHAPITRE XLV.

Par arrest du tres-haut, il a esté ordonné que tout homme riche & pauure mourra un iour, & rendra compte deuant Dieu de toute sa vie passée, mais helas le pauure & le riche seront bien disserens en la mort, beaucoup plus qu'en la vie: pour ce que si le pauure meurt ce sera pour reposer, & si le riche meurt ce sera pour peiner: de maniere que Dieu tres-iuste priuera l'un de ce qu'il possedit & mettra l'autre en possession de ce qu'il desiroit, & par ainsi chacun aura son tour, le riche deuiendra pauure & le pauure deuiendra riche, ô Iesus, des biens de vostre Paradis.

Bien-heureux est celuy qui n'est point attaché aux vanitez & richesses de cette vie, & qui se maintient tel en la vie qu'il desire estre trouué en la mort : car il vaut beaucoup mieux mourir comme un pauure Lazare en la grace de Dieu, abandonné de tous, que de || mourir puissant comme le riche gourmand, & estre assisté de tous.

On meurt bien differemment & de diuerses maladies naturelles & violentes; mais dans l'ordinaire, le feul manger & boire tuë les bestes & les hommes brutaux qui en prennent au delà de leur suffisance; mais les hommes fages & gens d'esprit ne meurent iamais, fors que d'ennuis, disoit Ciceron escriuant à Atticus fon amv.

Toutes les nations les plus barbares aussi bien que les Chrestiennes, ont tousiours eu un soin tres-particulier d'enseuelir les morts & de venerer les trespassez. Le bon Tobie en receut les promesses de Dieu, comme il fe lit és saincles lettres, & tous les liures sont plains d'exemples des perfonnes deuotes qui se sont addonnées à ceste Chrestienne & pieuse occupation, qui est reuerée mesme de nos Hurons & Canadiens. qui y apportent l'ordre que ie vous vay d'escrire \*.

A mesme temps que quelqu'un de nos Hurons est decedé, l'on l'enueloppe dans fa plus belle robe, de telle sorte que le menton touche les genoüils, ils le lient auec de leurs courroyes de cuir, qu'ils font de peau d'eslan ou de l'escorce qu'ils appellent ati. Si c'est un Montagnais ou Canadien, ils luy donnent des gands & des chausses, & l'ayant enueloppé dans une robe toute neuue, puis lié en une pièce d'escorce, ils le portent en leur cimetiere. Pour les Hurons, apres que le corps a esté enueloppé dans sa plus belle robe, il est apres posé sur || la natte où il est mort, couuert 702 d'une autre robe qui luy sert de poisle, & dés-lors n'est plus sans assistance d'hommes & de femmes ou des deux ensemble, qui se tiennent là en grand silence assis fur les nattes & la teste panchée sur leurs genouils,

sinon les femmes qui se tiennent assises à leur ordinaire auec un visage pensis, qui denote le deuil.

Cependant tous les parens & amys du deffunct, tant des champs que de la ville, font aduertis de cette mort, & priez de se trouuer au conuoy par les plus proches, & diriez qu'ils ayent appris ces ceremonies des Chrestiens, lesquels ils veulent mesme surpasser en leur soin.

Le Capitaine de la police, de son costé, faict ce qui est de sa charge: car incontinent qu'il est aduerty de ce trespas, luy, ou son assesser, en faict le cry par tout le bourg, & prie un chacun, disant: Etsagon, Etsagon, prenez courage, prenez courage, & faictes tous des sessions au mieux qu'il vous sera possible, pour un tel ou une telle qui est decedée. Alors tous les parens & alliez du dessunct, chacun en leur particulier, sont un session dans leurs cabanes, le plus excellent qu'ils peuuent & de ce qu'ils ont à commodité, puis le departent & l'enuoyent à tous leurs parens & amys à l'intention du dessunct, sans en rien reseruer pour eux, & ce session est appellé Agachin atiskein, le session des ames.

Les Montagnais font quelquesois des sestins des morts, auprés des sosses de leurs parens trespassez, & leur donnent la meilleure || part du banquet qu'ils iettent au seu, mais ie ne me suis pas enquis des autres nations s'ils en sont de mesme, ou comme ils en usent, d'autant que cela est de peu d'importance, & qu'il est facile par ce que ie viens de dire de leur perfuader les prieres, aumosnes & bonnes œuures pour les dessuncts, puis que des-ia ils en sont en quelque

70<sup>3</sup>

maniere dans leur obscurité, croyans soulager les ames.

Les Essedons, Scythes d'Asie, celebroient les funerailles de leur pere & mere auec chants de joye. Les Thraciens enseuelissoient leurs morts en se resiouisfans, d'autant (disoient-ils) qu'ils estoient partis du mal & arriuez à la beatitude; mais nos Hurons enfeuelissent les leurs en pleurs & tristesses, neantmoins tellement moderées & reglées au niueau de la raison, qu'il femble que les femmes qui doiuent pleurer (aufquelles feules la charge en est donnée) avent un pouuoir absolu fur leurs larmes & fur leurs sentimens, de maniere qu'elles ne leur donnent cours que dans l'obeissance, & les arrestent par la mesme obeissance, où plusieurs femmes Chrestiennes pleurent demesurement, au lieu qu'à l'imitation des Effedons & Thraciens elles deuroient se resigner à la volonté de Dieu en la mort de leurs parens, & pleurer plustost en leur naissance pour les voir chargés de crimes & du peché de la conception.

Auant que le corps du deffunct sorte de la cabane, les femmes & filles là prefentes y font les pleurs & lamentations ordinaires, lesquelles ne commencent ny ne finissent iamais (com- || me ie viens de dire) que 704 par le commandement du Capitaine ou Maistre des ceremonies. Le commandement donné, toutes unanimement commencent à pleurer, & se lamenter à bon escient, & femmes & filles, petites & grandes (& non iamais les hommes, qui demonstrent seulement une mine & contenance morne & triffe, la teste & les yeux abaissez), & pour s'y esmouuoir auec plus de facilité,

elles repetent tous leurs parens & amis deffuncts, disans: Et mon pere est mort, & ma mere est morte, & mon cousin est mort, & ainsi des autres, & toutes fondent en larmes, sinon les petites filles, qui en sont plus de semblant qu'elles n'en ont d'enuie, pour n'estre encores capables de ses sentimens.

Avans suffisamment pleuré, le Capitaine leur faict le hola, & toutes cessent de pleurer comme si elles ny auoient point pensé. Il y en a qui entremeslent en leurs complaintes funebres les hautes louanges du deffunct, & exagerent ses vertus & prouesses, pour en faire regretter la perte, & donner un facile accez à leurs larmes qui autrement seroient souuent taries. car de grace sans ses inuentions, quelle apparence y auroit-il de pouuoir pleurer une personne à qui vous n'auriez aucune obligation & ne vous feroit ny parente, ny amie, ny de cognoissance.

Or, pour monstrer combien il leur est facile de pleurer, par ces ressouuenirs & repetitions de leurs parens & amis decedez, les Hurons & Huronnes fouf-705 frent affez patiemment tou- || tes autres fortes d'iniures; mais quand on vient à toucher cette corde. & qu'on leur reproche que quelqu'un de leurs parens est mort, ils fortent alors fort ayfement des gonds & de la patience, car ils ne peuuent supporter ce ressouuenir, & feroient en fin un mauuais party à qui leur reprocheroit: & c'est en cela, & non en autre chose, que ie leur ay veu quelquefois perdre patience & fe cholerer ouuertement.

Au iour & à l'heure assignée pour le conuoy, chacun se range dedans & dehors la cabane pour y affis-

ter: on met le mort sur un brancart ou forme de ciuiere couuerte d'une peau, puis tous les parens & amis auec un grand concours de peuple le fuiuent processionnellement deuant & derriere iusques au cimetiere, ordinairement esloigné d'une portée d'arquebuze du bourg, où estans tous arriuez, chacun se contient en silence, les uns debouts & les autres assis, selon qu'il leur plaist, pendant qu'on esleue le corps en haut, & qu'on l'accommode dedans sa chasse, faicle & disposée exprés pour luy: car chacun corps est mis dans une chasse à part, bastie de grosses escorces & pofée fur quatre gros piliers de bois, un peu peinturez, haut esleué de neuf ou dix pieds, ou enuiron, ce que ie peux coniecturer en ce qu'esleuant ma main, ie ne pouuois toucher aux chasses qu'à plus d'un pied ou deux prés.

Les Corinthiens & presque tous les peuples d'Asse auoyent de coustume d'ensouyr dans la terre auec les corps des desfuncts, tous || les plus beaux vaisseaux 706 d'œuure de poterie qu'ils eussent; & pensoient, en leur fol iugement & vaine superstition, que les Dieux qui en auoient la garde, comme Dieux domestiques, venoient boire & manger auec eux, apres leur trespas, & leur apportoient de la viande des Dieux celestes, & deleur breuuage aussi. I'ay veu une petite idole de terre cuitte de la longueur de cinq ou six poulces, plombée de vert, qu'on auoit apportée d'Egypte & prise dans le corps d'un dessunct apportée d'Egypte & prise dans le corps d'un dessunct se mettre dans les corps morts de ceux de leur nation une semblable idole, comme un Dieu tutelaire posé pour leur garde & conservation.

Nos Sauuages font bien fols à la verité, mais ils ne font pas dauantage que ces fages Egyptiens en ce cas, car bien qu'ils enferment auec les corps de leurs parens deffuncts de l'huyle, de la galette, des haches, cousteaux & autres meubles, si est-ce qu'ils ne croyent pas que les Dieux domestiques, terrestres ny celestes, viennent manger auec eux dans la fosse, ny qu'une petite idole de terre cuitte, petrie par la main d'un potier, soit un Dieu tutelaire qui les puisse dessendre, & par ainsi il ne faut point trouuer estrange s'ils ont de solles croyances, puisque des peuples policez estimez sages & non Sauuages, ont eu de si ridicules superstitions.

Le corps estant posé & enfermé dans la chasse auec tout son petit equipage, on iette de dessus la biere deux 707 bastons ronds, cha- || cun de la longueur d'un pied, & gros comme quatre doigts, l'un d'un costé pour les ieunes hommes, & l'autre pour les filles, apres lefquels ils fe mettent comme Lyons à qui les aura, & les pourra esleuer en l'air de la main, pour gaigner un certain prix qui leur couste presque la vie tant ils s'empressent pour l'auoir. Il y a des ceremonies & des ieux où l'on peut prendre quelque esbat, mais à celuycy il n'y en a point du tout, & donne plus tost horreur que contentement & recreation, particulierement la violence & l'empressement que ce sont les filles qui pourtant n'en font que rire, non plus que les garçons, de leurs sueurs & perte d'haleines, qui feroient estouffer personnes plus delicates; mais cette ceremonie ne s'obserue pas enuers tous.

Or pendant que toutes ces ceremonies s'obseruent,

il y a d'un autre costé un officier monté sur un tronc d'arbre, qui reçoit les presens que plusieurs sont à la vesue, ou plus proche parent du dessurct, pour essuyer ses larmes, qui est une bonne inuention, car par ce moyen le deuil en est bientost passé. A chaque chose qu'il reçoit, il l'esleue en l'air à la veue de tous, & dit: Voylà une telle chose qu'un tel ou une telle a donné pour essuyer les larmes d'une telle, puis il se baisse & lui met entre les mains. Tout estant acheué, chacun s'en retourne d'où il est venu, auec la mesme modestie & silence.

J'ay veu en quelque lieu des corps mis en terre (mais fort peu), fur lesquels il y auoit une chasse d'escorce dressée, & à l'entour une palissade toute || en 708 rond, faicte de pieux picquez en terre, de peur des chiens & bestes carnassieres, ou bien par honneur & reuerence des dessurés.

Les Canadiens, Montagnais & les autres peuples errants, ont quelques autres ceremonies particulieres enuers les morts qui ne font pas communes auec celles de nos Hurons, car premierement les Montagnais ne fortent iamais les corps des trespassez par la porte ordinaire de la cabane où il est mort, ils leuent en un autre endroit une escorce par où ils le font sortir, disans pour leur raison que l'on ne doit point sortir un dessunct par la mesme porte où les viuans entrent & sortent, & que ce seroit leur laisser un fascheux resouuenir, & pour quelque autre raison que ie n'ay pas apprise.

Ils ont encore une autre ceremonie particuliere de frapper fur la cabane ou \* vient de mourir, en difant:

oué, oué, oué, pour en faire fortir l'esprit, disent-ils. & ne se feruent iamais d'aucune chose de laquelle un trespassé se soit seruy en son viuant, & pour le reste des funerailles apres que le corps a esté enseueli & garotté à leur accoustumée, ils l'esleuent couuert d'une escorce sur des fourches ou habitacle fort haut, auec tous ses meubles & richesses, en attendant que tous fes parens & amis fe foient assemblez pour l'enterrement : car de laisser le corps en bas dans les cabanes il y pourroit par fois estre trop long temps, ce qui les incommoderoit fort, & cauferoit une autre plus mauuaise odeur que leur poisson puant. O bon Jesus, qui 709 ne leur feroit || pas plus en horreur & desdain qu'est à nous la putrefaction de ces vaines creatures du monde quand elles viennent à mourir, à aucunes desquelles i'ay assisté & n'y ay pas esté satisfait.

Estans vagabonds & sans aucune demeure permanente, ils ne peuuent auoir de Cimetiere commun & arresté comme les Nations sedentaires, mais aux lieux plus commodes où ils fe trouuent, ils font une fosse capable, laquelle estant faite, ils mettent au fons 2. ou 3. bastons, puis le corps dessus, qu'ils entourent de branches de fapin sans y mettre de terre, le couurent d'une escorce, & par dessus ceste escorce d'une quantité de busches qu'ils couppent de longueur plus grande que la fosse, d'autres redoublent la fosse par tout de rameaux d'arbres, puis de peaux de bestes, & en suitte y mettent tout le meuble du deffunct, si c'est d'un homme, fon arc, ses flesches, son espée, sa masse & quelque escuelle, petite chaudiere & un fuzil. Si c'est une semme, sa corde pour aller au bois, sa hache,

quelque escuelle & ses petites ustancilles à trauailler, tant à peindre leurs robes que leurs esguilles à coudre; puis tout cela est couvert d'escorces & de busches, & quelquesois sont tomber dessus plusieurs gros arbres en croix les uns sur les autres comme un bucher, crainte des bestes, & un autre debout pour signal,

qu'ils peindent un peu rouge par en haut.

Il y en a qui n'y en mettent point pour en oster la cognoissance aux estrangers & François, desquels ils craignent plus l'auarice, que || de la gueule deuorante 710 des bestes feroces & carnassieres, tant ils sont religieux conferuateurs des biens & des os de leurs parens deffuncts, de manière qu'on ne scauroit en rien tant les offencer qu'à fouiller dans leurs sepultures, comme ont quelquefois fait les François pour en tirer les caftors, lesquels s'ils y eussent esté surpris par les Sauuages, ils en eussent suby la peine que meritoit leur auarice & impieté, & comme m'ont dit quelquefois nos Hurons, il faudroit faire estat de subir une mort plus cruelle que pour auoir vollé les viuans, on s'v pourroit assez asseurer dans ce tesmoignage aueré que si le seu s'estoit pris en leur village & en leur cimetiere, ils accourroient premierement esteindre celuy du cimetiere, & puis celuy du village.

La fosse estant couverte (entre nos Canadiens), l'on faict un grand seu à l'un des bouts, où tous les assistants & gens du convoy s'approchent pour sestiner & faire bonne chere, des meilleures viandes, soit chair ou poisson, que l'on a peu recouver. Ce sestin est à tout manger, en deut-on creuer à la peine, si l'on ne se rachepte. Les plus proches parens du dessunct ont

foin (bien qu'en deuil) de faire cuire les viandes qui font dans les chaudieres, pendant que le Capitaine ou plus ancien de la Compagnie faict les harangues & oraifons funebres à la loüange du trespassé, lesquelles finies l'on commence à vuider les marmites, sinon la femme ou le mary de la desfuncte & autres parens proches, qui demeurent en silence sans || manger, iuf-

ques à une autre heure hors de compagnie.

Ils font de la difference & distinction aux sepulchres des Capitaines, lesquels ils font en facon d'une chappelle ardente: ils plantent des pieux à l'entour, redoublez d'escorces, sur lesquelles ils peignent quelque personnage dessus, il y en a à quelqu'uns dont on ne met point d'escorces, mais forces \* busches que l'on entasse les unes sur les autres; on dit aussi que à la mort de ces Capitaines ou perfonnes d'authorité, les parens & amis du deffunct, auec le reste du peuple. vont trois ou quatre fois l'an, chanter & dancer sur leur fosse, & que s'il y reste quelque chose du festin. il est ietté dedans le seu, au lieu qu'aux autres il faut tout manger: & en cela ils se conforment aucunement à l'ancienne coustume de plusieurs Chrestiens, qui fouloient banqueter fur les sepultures, interpretant l'Escriture qui dit: Met ton pain & ton vin sur la sepulture du trespassé. A ce propos des sepultures de Capitaines, il me souuient auoir veu un petit Islet au milieu d'un grand lac, au païs des Algoumequins, couuert d'un fort haut bucher auec une groffe piece de bois dressée debout par dessus, ie le contemplay & l'admiray un fort long temps, auec opinion que ce deuoit estre la sepulture d'un des plus grands de leur

nation, puif- || que le bucher en estoit si haut, qu'il 712 estoit le trauail de beaucoup d'hommes. Mes Sauuages ne m'en sceurent donner autre raison, aussi y auoit-il bien de l'apparence. Ce lac estoit si grand qu'il comprenoit plus de 50. Isles dans font \* enceinte, mais celuy du bucher estoit le plus petit de tous, car il ne contenoit simplement que le bucher.

En quelque nation, non-feulement les Sauuages ont accoustumé de se peindre le visage de noir à la mort de leurs parens & amis, qui est un signe de deuil, mais aussi le visage du deffunct, & enioliuent son corps de matachias, plumes & autres bagatelles, & s'il est mort en guerre, le Capitaine fait une harangue comme une oraison funebre deuant le corps, où assissent tous ses parens & amis, lesquels il incite & exhorte de prendre promptement vengeance d'une telle mefchanceté, & que fans delay on aille faire la guerre à leurs ennemis, afin qu'un fi grand mal ne demeure point impuny, & qu'une autre fois on n'ave plus la hardiesse de leur venir courir sus.

Les Attinoindarons sont des resurrections des morts, principalement des grands Capitaines & personnes signalées en valeur & merite, à ce que la memoire des hommes illustres reuiue en quelque saçon en autruy, par exemples de vertus femblables que doit donner celuy que l'affemblée fubroge.

Or l'election fe fait par les gens du confeil de la perfonne qu'ils croyent plus approcher en corpulence, aage & valeur de celuy qu'ils veulent ressusciter. Apresquoyils fe leuent || tout debouts, excepté celuy 71 qui doit estre ressuscité, auquel ils imposent le nom

du deffunct, & baissans doucement la main iusque bien bas, feignent le releuer de terre, voulans dire par là qu'ils tirent du tombeau ce grand personnage deffunct, & le remettent en vie en la personne de cet autre qui se leue debout, lequel (apres les grandes acclamations du peuple) recoit les presens qu'on luy fait, & les complimens desquels il est honoré, puis festinent en sa consideration auec allegresse pour l'auoir retiré du tombeau. Voylà comme les personnes bien meritées font honorées chez les Gentils.

Il me reste à vous dire auant clore ce Chapitre, que si ie n'ay point saict mention des Testamens & dernieres volontez de nos Hurons, c'est pour n'estre pas en usage chez eux, ny necessaires, & que leur seule parole fuffit fans autre escriture, car ils sont tellement bien unis, & si peu picquez d'auarice, que pour ce regard ils n'ont iamais de difficulté, mais ils ont ce malheur en eux de ne pardonner point à leurs ennemis en mourant comme font les bons Chrestiens, & en recommandent la vengeance à leurs enfans, comme Dauid la punition à Semej, & comme les dernieres paroles d'un pere font celles que les enfans doiuent inuiolablement obseruer & garder en leur esprit, de là vient qu'ils ne pardonnent point ayfement à quiconque a fait du desplaisir à leurs parens, plus portez en cela de mauuaise volonté que le bon Phocion, Ge-714 neral des Atheniens, lequel estant fait || iniustement mourir par ses concitoyens, quelqu'un des assistans luv avant demandé s'il vouloit mander aucune chofe à fon fils Phocius: Ouv certes, dit-il, c'est qu'il ne cerche iamais à venger le tort que me font les Athe-

niens, ce qu'il dit non par un esprit de vanité, mais par deuoir d'un homme de bien & vravement vertueux. Il estoit d'ailleurs si attrempé & d'un naturel si honneste, qu'il se monstroit doux, gracieux, courtois & humain à tout le monde, iusques à hanter priuement ceux qui luy estoient aduersaires, & les feruir en leurs affaires s'ils venoient à tomber en quelque danger & en quelque aduersité, ce que ie ne puis affez admirer, car nous voyons bien peu de Chrestiens auoir de semblables qualitez, finon quelqu'uns lesquels mourans laissent à leurs enfans un catalogue de bonnes instructions pour principal heritage & fouueraine richesse, laquelle la rouille ne peut endommager, ny les larrons l'emporter, mais qui est un prix si haut, qu'elle nous peut esleuer jusques à Dieu, le cognoistre, l'aymer, adorer & iouyr de vous mesme, ô bon Iesus, qui est l'unique & vray bien de tous les esleuz.

Mais pour ce que l'exemple des grands Princes est d'autant plus energique & capable de nous esmouuoir, que leur condition a furpassé la nostre \*. Je vous rapporteray icy les dernieres paroles du tres-pieux Empe- || reur Marc Aurelle à fon fils Commode, fon 715 unique heritier à l'Empire, afin que si l'exemple des petits n'a eu assez de force sur vostre esprit, celle d'un grand Prince vous foit recommandable, & vous porte dans l'exercice de la vertu, autant courageusement qu'un autre grand Payen vous en donne l'exemple fans vous alleguer la vie de nos Saincts & la parole de Dieu mesme qui nous enioint la charité, la concorde & la paix auec nostre prochain. O Dieu, que c'est

une grande vertu du Ciel que de pardonner & de faire bien à fon ennemy, il n'y a ieufne, austerité, ny au-

mosne qui luy soit comparable.

Ce bon Prince se tournant à son fils, apres une longue exhortation à la vertu, luy dit: Pour cette derniere heure, mon fils, ie t'ay gardé le meilleur, le plus noble & plus riche ioyau que i'ave possedé en ma vie: & proteste aux Dieux immortels que si ainsi comme ils me commandent mourir, ils me donnoient congé & licence de lire en la fepulture, ie le commanderois enterrer auec moy. Tu fauras, mon fils, qu'en l'an dixiesme de mon Empire, s'esleua une sorte guerre contre les Parthes indomptez, où par malheur aduint qu'il fut necessaire y aller en propre perfonne pour leur donner la bataille : laquelle gaignée & toutes leurs terres, m'en reuins par l'ancienne Thebes d'Egypte, pour voir si ie trouuerois aucune antiquité de celles du temps passé. En la maison d'un 716 Prestre Egyptien, trouuav une petite table que | l'on

pendoit à la porte de la maison du Roy, le iour que l'on le couronnoit Roy: & me dit ce pauvre Prestre, ce qui estoit en cette table auoir esté escrit par un

Roi d'Egypte appelé Ptolomée Arfacide.

Ie prie aux Dieux immortels, mon fils, que telles foyent tes œuures, comme les paroles de ce tableau le requierent. Comme Empereur ie te laisse héritier de plusieurs Royaumes, & comme pere ie te donne cette table de conseils que ie te prie tousiours garder & tenir en ta memoire & entendement pour les mettre en pratique. Soit doncque cette-cy ma derniere parole. C'est auec l'Empire que tu seras craint par tout le monde, mais auec les conseils de cette table tu seras aymé de tous, & viuras en homme de bien & Prince equitable.

Ce propos acheué, & la table baillée, l'Empereur tourna les yeux & perdit le fentiment, & par l'espace d'un quart d'heure fut en tel trauail, & de là à bien peu rendit l'esprit.

En icelle table estoient certaines lettres Grecques, quasi par maniere de vers heroiques qui veulent dire

en nostre vulgaire:

Iamais ie n'esleuay le riche tyran, ny hay le pauvre iuste.

Iamais n'ay nié la iustice au pauure pour estre pauure, ny pardonné au riche pour estre riche.

Iamais ie n'ay fait aucun don pour une || feule af- 717 fection, ny donné chastiment pour une feule passion.

Iamais ie n'ay laissé le mal fans punition & chasti-

ment, ny le bien fans remuneration & loyer.

Iamais n'ay commis le iugement de la Iustice euidente à un autre, ny determiné l'obscure par moy seul.

Iamais ie n'ay denié Iustice à celuy qui la me demandoit, ny misericorde à celuy qui la meritoit.

Iamais n'ay fait chastiment par ennuy quelconque, ny promis loyers estant ioyeux & content.

Iamais n'ay esté nonchalant en la bonne prosperité & fanté, ny desesperé en l'aduersité.

Iamais n'ay fait mal ny chofe deshonneste par malice, ny commis aucune vilenie par auarice.

Iamais n'ay favorisé les mutins, ny presté l'oreille aux flatteurs.

42

l'ay tousiours trauaillé à estre aymé des bons, & iamais ne me suis soucié d'estre hay des mauuais. Pour auoir sauorisé les pauures qui pouuoyent peu, i'ai esté sauorisé des Dieux contre ceux qui pouuoient beaucoup.

718 || Dela grand' feste des morts & comme tous les os des deffuncts sont mis ensemblement dans une grande fosse auec leurs plus beaux emmeublemens, & des richesses que les parens & amis donnent pour leur seruir en l'autre vie.

#### CHAPITRE XLVI.

Il n'y a point de doute que l'on pourroit facilement perfuader aux Sauuages les prieres & bonnes œuures pour les deffuncts, puis que d'eux mesmes ils se sont desia forgez une maniere de les assister, car de dix en dix ans, plus ou moins, nos Hurons & autres peuples fedentaires font la grande feste ou ceremonie des morts en l'une de leur bourgade\*, ou village, comme il aura esté conclu & arresté par un conseil general de tous ceux du pays (car les corps des deffuncts ne font enseuelis en particulier que pour un temps), & la font encore annoncer aux autres Nations circonuoifines, afin que ceux qui y ont eslu la fepulture des os de leurs parens les y portent, & les autres qui y veulent venir par deuotion y honorent la feste de leur prefence; car tous y font les biens \* venus & festinez 719 pendant quelques || iours que dure la ceremonie, où

l'on ne voit que chaudieres sur le feu, fessins & danses continuelles, qui fait qu'il s'y trouue une infinité de

peuple qui y aborde de toutes parts.

Les femmes qui ont à y apporter les os de leurs parens les prennent aux cimetieres: que si les chairs n'en sont du tout consommées, elles les en tirent & les rendent fort nets, puis les enueloppent dans de beaux castors neus, ornez de rassades & colliers de pourceleines, que les parents & amis contribuent, disans: Tien, voylà ce que ie donne pour les os de mon pere, de mon oncle, de ma femme, &c., & les ayant mis dans un sac neus, elles les portent sur leur dos, parez encore par le dessus de quantité de pourceleines, & autres petites ioliuetez desquelles ils ne sont point chiches en semblables occasions.

Elles portent aussi toutes les pelleteries, haches, couteaux, chaudieres & autres choses offertes, auec quantité de viures, au lieu destiné, qui sont apres mis à part & separez, les viures en un lieu, pour estre employez en sestins, & les sacs & emmeublemens pendus par les cabanes de leurs hostes, en attendant le jour auquel tout doit estre enseuely dans laterre auec les os.

La fosse se fait hors de la ville fort grande & profonde, capable de contenir tous les os, meubles & pelleteries dediées pour les dessurés. On y dresse un eschaffaut haut esleué sur le || bord, auquel on porte tous les sacs d'os, puis on tend la sosse par tout, & au sond & au \* costez de peaux, & robbes neuues de Castors, puis on y saict un lict de haches, en apres de chaudieres, rassades, colliers & brasselets de pourceleine, & autres choses qui ont esté données par les

720

parens & amis. Cela fait, du haut de l'eschaffaut les Capitaines vuident tous les sacs dans la sosse parmy la marchandise, lesquels ils couurent encore d'autres peaux neuues & d'escorces, apres ils reiettent la terre par dessus, & des grosses pieces de bois peur des bestes, puis ils picquent en terre des pilliers de bois tout autour de le \* fosse, & sont une couuerture par dessus, qui dure autant qu'elle peut, sestiment dereches, & prennent congé l'un de l'autre, pour leur retour, bien ioyeux & contens que les ames de leurs parens & amis dessuncts ayent bien de quoy butiner, & se faire riches ce iour-là en l'autre vie.

Chrestiens, r'entrons un peu en nous mesmes, &

voyons si nos ferueurs sont aussi grandes enuers les ames de nos parens detenuës dans les prisons de Dieu, que celles des pauures Sauuages enuers les ames de leurs semblables deffuncts, & nous trouuerons que leurs ferueurs furpassent de beaucoup les nostres, & qu'ils ont plus d'amitié l'un pour l'autre, & en la vie & apres la mort, que nous, qui nous disons plus sages, & le fommes moins en effet, parlant de la fidelité & de l'amour reciproque simplement: car || s'il est question de donner l'aumosne, ou faire quelqu'autre œuure pieuse pour les viuants & desfuncts, c'est souuent auec tant de peine & de repugnance, qu'il femble à plufieur qu'on leur arrache les entrailles du ventre, tant ils ont de difficulté à bien faire, prenant pour excuse leurs enfans, si Dieu leur oste leurs pauures parens, & par ainfi ils ont toufiours raifon à leur dire, de continuer dans leur auarice, & plustost mourir que lascher prise & d'auoir la bourse ouuerte à l'indigent.

Au contraire de nos Hurons & autres peuples sauuages, lesquels font leurs presents, donnent leurs aumosnes pour les viuans & pour les morts, auec tant de gayeté & si librement que vous diriez à les voir, qu'ils n'ont rien plus en recommandation que de faire du bien, & à affister de leurs moyens ceux qui font en necessité, & particulierement les ames de leurs parens & amis deffuncts, auxquels ils baillent le plus beau & meilleur de leur auoir, & s'en incommodent quelquefois, & y a telle personne qui donne presque tout ce qu'il a pour les os de celuy ou celle qu'il a aymée & cherie en cette vie, & ayme encore apres la mort: telmoin Ongyata, qui pour auoir donné & enfermé auec le corps de sa desfuncte semme (sans nostre sceu) presque tout son vaillant, en demeura tres-pauure & incommodé, & s'en resiouissoit fous l'esperance que sa fem- || me en seroit mieux ac- 722 commodée en l'autre vie.

Or, par le moyen de ces assemblées & ceremonies, ils contractent une nouuelle alliance, amitié & union plus estroite, disans: que toutainsi que les os de leurs parens & amis deffuncts font affemblez & unis en un mesme lieu, de mesme aussi qu'ils deuoient durant leur vie viure tous ensemblement en une mesme unité & concorde, comme bons parens & amis, fans s'en pouuoir à iamais separer ou distraire, pour aucun desseruice ou disgrace, comme en effet ils font.

Fin du second Liure.

# HISTOIRE DU CANADA

ET

# VOYAGES DES PERES RECOLLETS

EN LA

NOVVELLE FRANCE.

#### LIVRE TROISIESME.

Des animaux & bestes brutes, & de la compassion qu'en ont certains Indiens, ausquels ils ont basty un Hospital pour les malades & blessés.

### CHAPITRE I.

On dit que la consideration fait les sages & les sainces, & nous esleue iusques à pouvoir connoistre Dieu & nous mesmes, mais nostre negligence & peu de soin nous entretient sou- || uent dans l'ignorance. C'est une chose merueilleuse que Salomon aye cognu iusques à la vertu de l'ysope, & nostre premier Pere iusques au moindre des animaux, ausquels il a imposé les noms, & que nous qui deurions estre tout consits en cognoissance, ignorons encores les choses plus communes de la diuine Prouidence à nostre endroics. Qui ne voit les continuels miracles de Dieu, en

la nourriture & aliment des hommes de tout cet uniuers. Ie ne scay si ie me trompe, mais ie croy que n'estoit le miracle, qu'il ne se trouueroit pas à chacun deux gerbes de bled apres la moisson, & cependant tout le monde vit.

Laissons à discourir des hautes sciences aux doctes, & dans nostre simplicité ordinaire, voyons un peu ce qui se passe à Paris, & dans les grandes villes peuplées, & vous verrez (chofe admirable) qu'il n'y a iournées qu'il ne s'y consomme plus de bœufs & de moutons, d'ovseaux & de poissons, auec toutes sortes d'autres animaux de poil, & de plume, qu'il ny pourroit auoir d'animaux nuisibles en toute une Prouince, & pourtant il y en a toufiours de reste pour le lendemain. C'est la Prouidence qui a esté en cela fort sage, ayant fait que tous les animaux paoureux & de bon manger foyent grandement feconds, afin que par estre souuent mangez, ils ne desaillissent ainsi que bestes nuisibles & malfaisantes, lesquelles sont d'elles mesmes peu lignageres. Partant || le lieure est fort 725 fecond, & feul de toutes les bestes de venaison surcharge sa portée, à cause que l'homme, bestes & oyfeaux le poursuiuent à mort. Pareillement la haze des connils se trouve si pleine de lapins, que les uns font encor fans poil, les autres font un peu plus formez, & les autres fortent du ventre. Entrons dans les colombiers & nous chargeons de pigeonneaux, dans un mois d'icy nous y en trouuerons encores autant, de mesmes des moluës, & harancs (chose prodigieuse) desquels on fait de si furieuses pesches tous les ans, & fi on ne scauroit espuiser la mer, ny les ri-

que l'air & la terre des ovseaux & bestes de bon manger, de quoy nous deuons grandement louer le Createur, & faire icy une bonne meditation, puis que nous voyons mesmes les bestes & animaux nuisibles estre en moindre nombre, & moins lignageres que ceux qui servent à la vie & nourriture de l'homme, comme est de la lyonne qui est la plus forte & la plus hardie de toutes les autres bestes, laquelle, selon les Egyptiens, ne porte qu'une fois en sa vie, & un seul faon feulement, mais bien dauantage on nous affeure que le lyon n'a point de sentiment, & mourroit de faim si la diuine Prouidence ne l'auoit pourueu d'un petit compagnon ressemblant au chat que les Italiens appellent Gati. Ce petit animal efuente la proye, estant descouverte || il court, il glapit pour advertissement au lyon, lequel le fuit iufques à la veuë de la beste qu'il va estrangler, & en fait part à son bienfaicteur, car entre tous les animaux le lyon est recognoissant.

Certes il y en a qui se plaisent bien en la ioüissance de toutes ces choses, mais ils en recognoissent mal celuy qui leur a donné, d'où il aduient qu'ils en usent comme bestes sans esleuer leur pensée à Dieu qui a creé tout ce qui est de ce monde pour le seruice & la gloire de l'homme, comme l'homme pour sa gloire & son seruice. Mais comme nous nous sommes rendus rebelles à Dieu par le peché, le mesme peché a rendu les bestes rebelles à l'homme, qu'elles offencent comme nous offençons Dieu.

Plusieurs grands Saincts ont neantmoins com-

mandé aux plus feroces & cruelles, & ont esté obeys, comme un Sainct François qui deffendit à un loup enragé de plus faire de mal, & se rendit doux comme un agneau, mais ce sont graces qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont la mesme innocence de nostre premier Pere auant son peché, & ne deuons en traitter les animaux plus cruellement, puis que leur cruauté n'a pris naissance que de nos pechez.

Ie ne scay dans qu'elle \* cognoissance plusieurs Nations Payennes n'ont pas voulu nuyre aux animaux & fe font abstenues mesmes d'en manger, peur de nuire à ceux || qui ne les offençoient pas; mais ce 727 font simplicitez Payennes, lesquelles on n'est point obligé d'enfuiure, finon en la compassion enuers icelles pour s'apprendre à l'estre enuers les hommes. Les Atheniens mesmes ne faisoient pas mourir les mulets qui auoient longtemps feruy à leur Republique, & donnoient liberté à leur vieillesse de paistre & se nourrir où elle pourroit, sans qu'il sust permis à aucun de leur nuyre ou offencer.

Il y a une forte de gens qui habitent une Prouince du grand Mogor qu'on appelle Bayennes, lesquels ne mangent d'aucune chose qui aye eu vie, & bien qu'ils adorent en chaque famille, les uns des arbres, les autres des oyseaux & autres bestes, ils ont tous en finguliere veneration la vache, laquelle ils mettent chacun en la meilleure chambre de leur logis comme une Deesse, de laquelle ils boiuent le laict, & le pisfat, auec de son beure fondu, & n'en mangent point la chair. Et quand on leur demande pourquoy, puifqu'ils en boiuent bien le laict qui en prouient, ils res-

pondent que nous beuuons bien le laict de nostre mere, & n'en mangeons point la chair.

Mais l'excellence & la rareté de leur humeur est qu'ils ne peuuent voir faire de mal à une beste, quelle qu'elle soit, ny à un rat mesme, lequel s'il s'approche d'eux lorsqu'ils mangent, ils le caressent & luy donnent à manger, & hayssent fort les Chressiens, d'autant qu'ils sont du mal aux bestes, || sur lesquelles ils deschargent souuent leurs passions, & la furie de leur humeur cholerique. Ils ont un Hospital (chose admirable) pour penser \* & guerir les bestes malades, où il y a des Medecins & Chirurgiens entretenus, qui en ont le soin iusques à entiere guerison, puis les rendent à ceux à qui elles appartiennent.

Voyci un autre traict de leur douceur enuers icelles, qui me fait resouuenir de celle de nostre Pere Sain& François, lequel donna fon manteau à un payfan pour fauuer la vie à deux agnelets qu'il portoit vendre, ne pouuant fouffrir qu'on les efgorgeast à cause du vray Agneau Iefus. Il y a une si grande quantité d'oyseaux dans cette Prouince Bayennes qu'ils vous creuent presque les yeux (comme i'ay dit de l'Isle aux oyseaux), aussi ne s'enuollent-ils point pour lesdits Bayennes. Quelqu'uns d'eux ayans veu un François nommé le sieur Charles Fournier (qui est celuy mesme duquel i'ay appris cecy) tirer aux oyfeaux, il en fut fort mal fatisfait & en rachepta de luy deux de fort blessez qu'il fit mettre dans un trou de muraille auec de l'eau & du ris & commanda à l'un de ses esclaues d'y passer la nuict pour y prendre garde iusques au lendemain matin qu'il les fist porter à l'Hospital. Il vouloit aussi donner audit sieur Fournier 60 Mamodies (c'est une piece d'argent qui vaut dix fols) de son arquebuze afin qu'il n'en tuast plus, & asseurent que c'est un malheur de faire mal aux bestes, ne nous en faisant point.

|| Ie ne suis pas Payen & ne voudrois pas ensuiure 729 les actions des Payens, mais ie suis d'auec eux de ne faire de mal à aucune creature, sinon aux venimeuses & à celles qui nous attaquent, contre lesquelles il se faut deffendre, autrement il faut estre humain enuers elles pour s'accoustumer à l'estre enuers les hommes. car qui ne se peut commander en une passion s'emporte facilement en une autre.

Ie me suis quelquesois rencontré auec un fort honneste homme Egyptien de Nation & natif du grand Caire, & comme il est homme qui a grandement voyagé par toutes les terres du grand Seigneur, il m'a raconté diuerfes fois comme ceux de fon païs prennent les Cocrodilles qui habitent le Nil, lesquels autrefois il \* tenoient pour des Dieux ou pour monstrer la puissance des Dieux à cause de leurs forces\*, qui gist principalement à la queuë, laquelle ils adoroient, enfermée dans une cage de fer, & donnoient à manger à cet animal comme à une beste diuine & reprefentant ou estant la Deïté mesme. Il y auoit mesme des particuliers qui en nourrissoient des ieunes dans leurs maisons, & leur donnoient toute liberté, ce qui n'en prit pas bien à un certain Egyptien, lequel en ayant esleué une en fon logis; luy deuora fon fils & puis s'enfuit un iour que le pere estoit absent, tant il fait dangereux domestiquer un animal naturellement cruel & ennemy de l'homme.

Le chasseur armé d'un habit de maille de ser qui luy 730 couure tout le corps, sait une sosse prosonde & estroite comme un petit puits, dans lequel il se met iusques au col, enuironné de mousses & seuillages pour n'estre apperceu, puis il enserme sa teste dans l'escorce d'un gros fruict ressemblant au melon, que les Egyptiens sement en quantité par les champs, & dans ceste escorce il y fait deux trous comme un masque pour voir & n'estre veu, ayant au prealable attaché à un long chable, qui tient par un bout à un tour ou moulinet à bras, une chaine de ser, au bout de laquelle est attaché à de gros harpons & crochets quelque chien mort ou autre charogne qui sert d'amorce à l'animal.

Le Cocrodille fortant de l'eau pour chercher sa nourriture, ne fe donne pas garde du piege ny de l'homme caché, & rodant cà & là en rugissant, trouue enfin l'amorce qu'il auale auidement, puis se retire dans le Nil, pendant que le chasseur luy file sa corde, iusques au point qui le \* tient arresté au moulinet qui fait par ceste violence prendre serme aux crampons & crochets auallez dans le corps de ceste beste. Cela estant fait, le chasseur fort de sa fosse, oste son melon, & crie par tout à l'ayde aux laboureurs des champs, qui vont à son secours & tournent tous ensemblement le moulinet, qui fait approcher la beste comme un cabestran les anchres de la mer, estant là trainé la gueule beante & esleuée, le chasseur luy faute sur le dos, & luy fait passer un fer par la gueule, comme un mors à cheual, qui luy reuient prendre par derriere 731 la teste, où il est attaché auec des || vis, & serré de si prés que l'animal ne peut offencer de sa dent, il n'y a

plus que sa rude queuë à craindre de laquelle ils se donnent de garde, comme d'un dangereux coup, qui ne guerit point, car ceste rude peau est dure au posfible. Et en cest equipage le conduisent au grand Caire attaché à la queuë d'un chameau pour estre veu, ou pour estre vendu.

Pour le cheual marin (desquels i'ay veu une furieuse teste), il gaste tous leurs bleds, & se prend de mesmes que nous prenons icy les loups dans les louuieres, il apprehende tellement le feu, qu'à la feule veuë d'iceluy, il s'enfuit comme fait aussi le Lyon, ainsi que i'ay veu quelque part, de ceux que les es-

trangers nous ameinent.

l'ay appris d'un Religieux nommé frere Ange Deluan, pour lors nostre compagnon, qu'estant en terre saincte en l'an 1626, quelqu'uns de nos freres, desirans passer de l'Egypte dans les deserts pour la Palestine se seruirent de l'occasion d'une carauanne, qui alloit aux faincts lieux. Mais comme ils furent un foir campez & affis aupres d'un bon feu, ils entendirent japper le Gati, qui leur fust un asseuré signal du voisinage de quelque Lyon, qui parut incontinent apres, & les regarda fixement un long temps, affis fur fon derrière fans ozer neantmoins les approcher, car les hommes s'estoient munis de leurs armes & chargé leurs arquebuzes, ce que voyant le petit compagnon tourne bride & le Lyon apres sans qu'aucun tirast sur eux, pour nous apprendre || que nous ne deuons pas me- 732 priser les petits, & que si quelqu'un ne nous peut nuyre, il nous peut affister au besoin & empescher qu'on ne nous nuyse par leur aduertissement.

## Des oy seaux plus communs du Canada.

### CHAPITRE II.

Au commencement que les François allerent en Canada, ils y trouuerent tant d'oyfeaux de toutes efpeces, & si faciles à prendre, que celuy ne le croiroit qui ne l'auroit veu, ils les affommoient à coups de bastons sur les arbres, comme i'ay veu faire à des Sauuages dans les Isles de la mer douce au delà des Hurons, où nous estions cabanez pour la pesche, & les perdrix estoient si peu battuës, qu'elles se laissoient mettre le lasset au col, attaché au bout d'une baguette. Quand on alloit giboyer, le chasseur estoit asseuré de rapporter autant d'oyseaux qu'il en pourroit porter, car ils n'estoient pas encore faits à nos arquebuzes, comme ils font à present que ces soudres les ont esclaircis & un peu aduisés. Il y en reste toufiours neantmoins une sigrande quantité en quelques Isles qu'elle femble egaler le fable de la terre, &

ques isles qu'elle temble egaler le lable de la terre, & 733 qui feruiroient d'une douce || manne aux Sauuages, s'ils auoient nos inuentions & nos armes, mais ils ont si peu d'industrie pour les attraper, & par ainsi ils en ioüissent de peu & en nourrissent encore moins, car comme i'ay dit ils n'ont d'animaux domessiques que des chiens, & au plus quelques ours ou quelques aigles.

Entre tous les oyseaux que i'ay veu dans le païs, il me semble que le plus beau, le plus rauissant & le plus petit qui soit peut estre au monde, est le Vicilin, ou ovseau mousche, que les Indiens appellent en leur langue reffuscité. Cet oyseau, en corps, n'est pas plus gros qu'un grillon, il a le bec long & tres-delié, de la groffeur de la pointe d'une aiguille, & ses cuisses & ses pieds aussi menus que la ligne d'une escriture. L'on a autrefois pefé fon nid auec les oyfeaux & trouué qu'il ne peze dauantage de 24. grains, il se nourrit de la rosée du Ciel, & de l'odeur des fleurs qu'il fucce fans fe poser sur icelles, mais seulement en voltigeant par-dessus. Sa plume est aussi deliée que duuet, & est tres-plaisante belle à voir pour la diuerfité de fes couleurs.

Cet oyfeau (à ce qu'on dit) fe meurt ou pour mieux dire s'endort au mois d'Octobre, demeurant attaché à quelque petite branchette d'arbre par les pieds, & se resueille au mois d'Auril que les fleurs sont en abondance & quelquefois plus tard, & pour cette cause est apellé en langue Mexicaine ressuscité. Il en vient quantité en nostre iardin de Kebec, lorsque les fleurs & les poix y font fleuris, & pre- || nois plaisir de les 734 voir: mais ils sont si petits que n'estoit qu'on en peut approcher de fort prés, à peine les prendroit-on pour oyfeaux, ains pour papillons: on les discerne & recognoist à leur long bec, à leurs aisles, plumes & à tout le reste de leur petit corps bien formé.

Ils sont fort difficiles à prendre, à cause de leur petitesse, & qu'ils ne se donnent aucun repos, sinon qu'ils se soustiennent quelquesois un peu en l'air becquetant une fleur. Quand on les veut auoir, il fe faut approcher des fleurs & se tenir coy, auec une

longue poignée de verges en main, de laquelle il les faut frapper, si on peut, & c'est l'inuention & la maniere la plus aysée pour les prendre. Nos Religieux en auoient un en vie ensermé dans un cosfre & attaché à un filet, mais il ne faisoit que bruire & se tourmenter là dedans, bien qu'il eust des fleurs & consitures à manger, & au bout de quelques iours il mourut, car il n'y a moyen aucun d'en pouuoir nourrir ny conferuer long temps en vie, autrement nous en eussions apporté pour nos amis.

Il venoit aussi quantité de chardonnerets manger les semences & graines de nostre iardin: leur chant me sembloit plus doux & agreable que ceux d'icy, & mesme leur plumage plus beau & beaucoup mieux doré, mais ils sont difficiles à prendre, car leur ayant tendu quelque piege, ie n'en pû attraper aucun, com-

me i'esperois pour France.

735 Il y a une autre espece d'oyseau un peu plus || gros qu'un Moyneau, qui a le plumage entierement blanc comme albatre, il se nourrit aussi en cage comme le chardonneret, mais son ramage n'en est pas si aggreable, bien qu'il ne soit pas à mespriser.

Les Gays que nous auons veus aux Hurons, lesquels ils appellent Tintian, sont plus petits presque de la moitié que ceux que nous auons par-deça, & d'un plumage plus diuersisié, ce qui les rend sort gentils & aggreables, mais qui ne s'accommoderoient pas bien à nostre climat.

Ils ont aussi des oyseaux qu'ils appellent Stinondoa, enuiron de la grosseur d'une tourterelle, qui ont leurs plumes entierement rouges ou incarnates, on les pourroit prendre pour petits perroquets, s'ils en auoient le bec, car tous les perroquets ne sont point verts, ny iaunes, ny blancs, i'en ay veu de plumage rouge, & quelques autres tirans sur le bleu ou violet, egalement gentils & de mesme nature des communs. On donna à nos Religieux de Kebec un Stinondoa qui n'estoit guere plus gros qu'un moyneau, mais un peu plus long, lequel pour estre trop gras ils ne purent nourrir, non plus que moy un autre oyseau que les Hurons m'auoient donné: il auoit la teste & le col rouge, les aisles noires, & tout le reste du corps blanc comme neige.

Ils m'en auoient aussi donné quatre d'une autre espece, gros comme tourterelles, lesquels auoient par tout fous le ventre, fous la gorge & fous les aisles, des foleils bien faicts de di- || uerses couleurs, & le reste 736 du corps estoit d'un iaune meslé de gris : desquels les Sauuages font un tel estat, que quelqu'uns d'eux en conferuent les peaux comme d'autres especes rares. l'eusse bien desiré d'en pouuoir apporter en vie par deca, pour la beauté & rareté que i'y trouuois; mais il n'y auoit aucun moyen, pour le tres-penible & long chemin qu'il y a des Hurons en Canada, & de Canada en France.

L'Aigle, que nos Hurons appellent Sondaqua, est un animal genereux, & comme le roy entre tous les autres oyseaux; mais royauté tyrannique, car auec ce qu'elle leur commande, elle leur faict une guerre immortelle\*, & les deuore: comme les plumes d'une Aigle morte le tesmoignent, en ce que si l'on mesle auec elles des plumes d'autres oyfeaux, elles les deuorent & consomment, ainsi que dit Pline. C'est une chose qu'aucun ne sçauroit exprimer que les plumes usent de la mesme tyrannie dont l'oyseau usoit: sinon que Dieu nous voulut faire voir qu'il fait dangereux viure sous un Prince sanguinaire, & qui a des Ministres qui surchargent ses peuples.

Il y a quantité d'Aigles au païs des Algoumequins, comme plus montagneux & froids \* que celuy de nos Hurons, lesquelles font leurs nids sur le bord des eaux ou de quelque precipice, tout au coupeau des plus hauts arbres & rochers; de maniere qu'elles font fort difficiles à desnicher : nous en desnichasmes neantmoins plusieurs nids à nostre retour, ausquels nous ne trouuasmes en aucun plus d'un ou [] deux Aiglons, que nous mangeames apres que ie fus las de les porter, & les trouuasmes tres-bonnes, car elles estoient encores ieunes & tendres. Elles ont une proprieté que fe cognoissant estre estroites, & qu'elles font leurs œufs auec difficulté, elles cherchent une pierre nommée aerites, autrement pierre aquilin, qu'elles apportent en leur nid pour se rendre plus larges & pour pondre plus ayfement, laquelle est pour le iourd'huy en usage chez plusieurs dames d'Italie & de France pour foulager leur enfantement.

Il est une sois arriué qu'un de nos Religieux, estant allé seul dans les bois enuiron une lieuë de nostre Conuent de Kebec, une tres-grande Aigle ou peut estre un Grisson vint pour s'abbatre sur luy de telle surie, que ce pauure Religieux s'estant promptement ietté dans un gros buisson le ventre contre terre, cet oyseau ne pouuant auoir sa proye, debattit long-

temps des aisles par dessus ce buisson, & puis sut contrainct de s'en aller, de quoy le Religieux rendit graces à Dieu.

Il ne faut point que ie passe sous silence (puis que ie suis dans le suiest) une belle proprieté entre toutes, que les Naturalistes attribuent à l'Aigle, pour ce peut estre que quelqu'un en pourra faire son profit, comme font les vieux pecheurs & ceux qui frequentent peu le Sacrement de la penitence, necessaire pour renouueller fa vie. Ils vous apprennent donc, qu'estant chargée de vieillesse, & ne || pouuant supporter la grosseur 738 de son bec crochu (comme celuy d'un perroquet) qui l'empesche de manger & la pesanteur de ses vieilles plumes, qui ne lui peuuent plus permettre de voler haut, ressentant aussi beaucoup d'incommoditez, à cause de la debilité de sa veuë, qui fait qu'elle ne peut plus fixement regarder le foleil, comme elle fouloit, elle fe iette dedans une claire fontaine, qu'elle cherche pour ce suiect; elle rompt son bec crochu à quelque dure pierre : elle despouille ses vieilles plumes ; & par tels moyens elle renouuelle si bien sa ieunesse & ses forces, que changeant de bec, de plumes & de veuë, elle commence à manger, voler aussi haut, & contempler aussi fixement les rayons du soleil qu'elle faisoit en sa pristine ieunesse. O pauures pecheurs enuieillis dans le peché, faictes icy vostre application, & imitez l'Aigle en vous reuestans du nouuel Adam.

Mes Sauuages me vouloient auffi defnicher des oyfeaux de proye, qu'ils appellent Ahouatantaque, d'un nid qui estoit sur un grand arbre assez proche de la riuiere, desquels ils faisoient grand estat, mais ie les

en remerciay, & ne voulut \* point qu'ils en prissent la peine; neantmoins ie m'en suis repenty du depuis, car il pouuoit estre que ce sussent Vautours, desquels la peau est excellente pour un estomac resroidy.

En quelque contrée, & particulierement du costé des Petuneux, il y a des poulles d'inde qu'ils nomment Ondettontaque, lesquelles || sont champestres & non domestiques, car les Sauuages, comme i'ay dit, ne nourrissent que des chiens, & presque point d'autres bestes. Le gendre du grand Capitaine de nostre bourg, en poursuiuit une fort long temps és enuirons de nostre cabane, mais il ne la peut tirer, pour ce qu'encor bien qu'elle sust lourde & massiue, si est-ce qu'elle gaigna d'arbre en arbre & par ce moyen euita la stesche.

739

Ie ne m'estonne point si tant d'Autheurs escriuent que les Gruës font la guerre aux Pigmées, qui font petits hommes de la hauteur d'une coudée, residans vers la fource du Nil, puis qu'il y en a si grande & forte, que sans un baston un homme parsaict ne la fcauroit furmonter. Au mois d'Auril quand on feme les bleds & en Septembre quand ils font meurs, les champs de nos Hurons en sont presque tous couuerts, ils leur tendent des collets, mais ils y en prennent peu fouuent, & n'en tuent guere dauantage auec la flesche, car ces animaux sont de bon guet. & s'ils ne font frappés mortellement ou qu'ils n'ayent les aisles rompuës, ils emportent facilement la flesche dans la playe, qui se guerit auec le temps, ainsi que nos Religieux du Canada l'ont veu par experience d'une Gruë prise à Kebec, qui auoit esté frappée d'une flesche Huronne 300. lieuës au delà, & trouuerent sur sa crope la playe guerie, & le bout de la flesche auec sa pierre ensermée dedans. Nos François en tuent aussi auec leurs arquebuses, plus que les Sauuages auec leurs flesches, mais ie vous asseure qu'il y en a || qui se sont souvent trouvez bien empeschez de 740 combattre celles qui se sentant frappées tiroient droit à leurs hommes pour les desigurer, sinon elles courent de la vitesse de l'homme.

Il y a aussi un tres-grand nombre d'outardes & d'oyes blanches & grises nommées Ahonque, par tout le païs du Canada, qui font le mesme detriment des Gruës dans les bleds de nos Hurons, ausquelles on fait de mesme la guerre, mais elles ont bien peu de dessence.

Ie me suis estonné que nos Hurons ne mangent point du corbeau, qu'ils nomment Oraquan, desquels ie n'eusse fait aucune difficulté de manger si i'en eusse pû attraper, car il n'y a rien de salle en ces païs-là, qui en doiue donner horreur. Au contraire ils ne bougent presque des bleds, qu'ils grattent comme poulles, de quoy ils nous en faisoient souuent de grandes plaintes, & nous demandoient le moyen de les en chasser, mais il eut esté bien difficile sans une continuelle guerre.

Tout de mesme que le corbeau qui au commencement est blanc, & puis prend la couleur noire\*. Les poussins du cygne sont noirs, & apres deuiennent blancs. Nos Hurons les appellent Horhey, mais il s'en trouue peu dans leur païs, c'est principalement vers les Ebicerinys où il s'en voit plus grande quantité dans les terres & en Canada en quelque \* lacs. Il y a presque par tout des perdrix blanches & grifes nommées Acoissan, qui ont leur retraicte dans les
sapinieres, & une infinie multitude de tourterelles,
qu'ils appellent Orit- || tey, lesquelles se nourrissent
en partie de glands, qu'elles auallent facilement entiers. Au commencement elles estoient si sottes, qu'elles
se laissoient abbatre à coups de pierres ou de gaules
de dessus les arbres, mais à present elles sont un peu
plus aduisées.

Il feroit bien difficile & non necessaire de descrire de toutes especes d'oyseaux, qui sont dans l'estenduë de ces vastes Prouinces: ce peu que i'en ay descrit peut suffire pour faire voir que le Ciel a là ses habitans pour loüer Dieu aussi bien que nous en auons icy, & que par tout retentissent les loüanges du Createur, qui a encor peuplé le païs de nos Sauuages de plusieurs oyseaux de proye, de ducs, faucons, tiercelets, esperuiers & autres: mais sur tout de bon \* gibiers, comme canars de plusieurs especes, margaux, raquettes, outardes, mauues, cormorans, & autres.

Des animaux terrestres qui se trouuent communement en Canada, & de ceux qu'on y a faid passer d'icy.

## CHAPITRE III.

Ce n'est pas merueille qu'il se trouue de certains animaux en quelques contrées qui ne se voyent point en d'autres, car il y en a qui ne se plaisent qu'au froid, & les autres à la chaleur : c'est pourquoy en quelque\* Royau- || mes d'Affrique, il n'y a nulles bestes à 4. 742 pieds, lesquelles n'y peuuent viure pour l'extreme chaleur qu'il y faich: pour ce mesme suiect on n'y voit ny fanglier, ny cerf, ny cheure, ny ours, au rapport de quelques Autheurs, finon que les Espagnols y en ayent faict passer.

Et ceux qui ont traicté du nouueau monde ou de l'Amerique entiere, asseurent qu'auant que les mesmes Espagnols l'eussent conquise, il n'y auoit ny chiens, ny moutons, ny brebis, ny cheures, ny pourceaux, ny chats, ny asnes, ny bœufs, ny cheuaux, chameaux, mulets, ny elephans, de tous lesquels il n'y en auoit non plus dans tout le Canada, excepté des chiens, lesquels sont encores un peu differens des nostres de deça.

Mais à present & depuis longues années, il se trouue dans ce nouueau monde ou Merique \*, une presque infinie multitude de toutes les especes d'animaux necessaires au seruice & nourriture de l'homme, que les Espagnols y ont faict conduire des parties d'Europe, d'Asie & d'Afrique.

Il n'y a que nostre pauure Canada qui en est tres mal pourueu. On y a seulement faict passer quelques vaches, cheures, pourceaux & volailles communes & rien plus. Nos Religieux y ont eu faict passer un asne & une asnesse, tant pour peupler, que pour le feruice qu'on en pouuoit esperer en un païs où il n'y a d'animaux de charge, mais les hyuernans de Kebec, les ont tellement fatiguez qu'enfin ils y ont fait mourir l'afne, & n'y reste plus que || l'afnesse, que nous 743

laissons tout l'Esté coucher emmy les champs, & en liberté de se nourrir ou elle veut, sinon pendant l'Hyuer, qu'elle se retire en une petite estable que nos Religieux luy ont faict accommoder à la basse court de nostre petit Conuent.

Il arriua un petit traict gentil en la descente de ces deux animaux, car comme les Sauuages surent aduertis qu'il y auoit aux barques deux bestes estrangeres, tous accoururent au port pour en auoir la veuë, & se tindrent là coy tandis qu'on les debarquoit, qui ne sur pas sans peine, mais le plaisir sur à leur beau ramage, car quand ils commencerent d'entonner leur notte, qu'ils rehaussoient à l'enuie à mesure qu'ils sentoient le doux air de la terre, tous les Sauuages en prirent telle espouuante qu'ils s'ensuyrent tous à vauderoute emmy les bois, sans qu'aucun regardast derriere soy, pour se dessente de ses demons. O que voylà de furieuses bestes, disoient-ils, que les François nous ont amenez, ou pour nous deuorer, ou pour nous resiouir de leurs airs musicaux.

combien de castors ils en eussent bien offerts, pour estre les premiers qui ayent entré dans le païs, mais i'ay appris (dans l'histoire) que les premiers que les Espagnols firent passer au Peru, il s'en vendit un dans la ville de Huamanca, en l'an 1557, quatre cens huictante ducats & trois cens septante six marauedis à Garcillasso de la Vega, pour en || faire saillir ses iuments & en auoir des mulets. Il en sist depuis achepter un autre huict cens quarante ducats, & il n'eust pas valu en Espagne plus de six ducats, tant les

Ie ne fçay fi on les eut voulu vendre aux Sauuages,

choses rares sont estimées, comme une cheure, qui a esté vendue iusques à cent & dix ducats, mais maintenant elles y ont si bien multiplié depuis ce temps-là, que si l'on en faict cas aujourd'huv, ce n'est seulement que pour en auoir la peau, & si on auoit le soin de passer de mesme de toutes nos especes d'animaux dans le Canada, on en verroit auec le temps la mesme multitude, mais il y faudroit aussi des familles pour les gouuerner.

Or bien que le païs de nos Hurons foit desnué de beaucoup d'especes d'animaux que nous auons icy, Dieu le Createur leur en a pourueu de plusieurs autres fortes qui leur font utiles, & desquels le païs ne manque non plus que l'air & les riuieres d'oyfeaux

& de poissons.

Ils ont trois diuerses especes de renards tous differens en poil & en couleur, & non en finesse & cautelle, car ils ont la mesme nature des nostres de deca, mais beaucoup plus estimez pour leurs fourrures, tres-excellentes & riches.

L'espece la plus rare & la plus riche des trois, sont ceux qu'ils appellent Hahyuha, lesquels ont tous le poil noir comme gey, & pour ceste cause grandement estimez, iusques à valoir plusieurs centaines d'escus la piece || entre les Allemands & peuples Septen- 745 trionnaux pour des fourrures, ou bords à leurs bonnets.

La feconde espece la plus estimée sont ceux qu'ils appellent Tfinantontonque, lesquels ont une barre ou liziere de poil noir qui leur prend le long du dos, & passe par dessous le ventre, large de quatre doigts ou enuiron, le reste est aucunement roux & grisastre.

La troisieme espece sont les communs, appellez Andasaley, ceux-cy sont presque de mesme grosseur, & du poil des nostres, sinon que la peau semble mieux sournie, & le poil un peu plus grisastre. De toutes lesquelles especes, il nous en sut donné quelque \* peaux par des Sauuages estrangers, nous venans visiter en nostre maison Huronne, lesquelles sont demeurées à nos François apres nous en estre seruy pendant les grands froids.

Ils ont aussi trois fortes d'escurieux differends, & tous trois plus beaux & plus petits que ceux de nostre Europe. Les plus estimez & rares sont les escurieux volans, nommez Sahoüesquanta, qui ont la couleur cendrée, la teste un peu grosse, le poil doux & court & les yeux petits. Ils sont appellez volans, non qu'ils ayent des aysles, mais à raison qu'ils ont une certaine peau aux deux costez prenans de la patte de derriere à celle de deuant, qu'ils replient sort proprement contre leur ventre quand ils marchent, puis l'esten-746 || dent quand ils volent, comme ils sont aysement d'arbre en arbre, & de terre iusques au dessus.

Les premiers que ie vis furent trois ieunes qui nous furent apportez par l'une des filles du grand Capitaine Auoindaon, que ie receus fans sçauoir que c'estoit, iusques à l'arrivée du Pere Joseph à qui ie les donnay à nourrir, comme il fit un assez long temps, mais qui à la fin se laisserent mourir, ou par trop de froid, ou pour ne les sçauoir accommoder, de quoy nous eusmes quelque regret, car c'estoit un prefent digne d'une personne de condition, ioint qu'ils sont assez rares dans le pays.

La feconde espece qu'ils appellent Ohihoin, & nous Suisses, à cause de leur bigarure, sont ceux qui font rayez & barrez univerfellement par tout le corps, d'une raye blanche, puis d'une rousse, grize & noirastre, qui les rendent tres-beaux & agreables, mais qui mordent comme perdus s'ils ne font appriuoisez, ou que l'on ne s'en donne de garde.

La troisiesme espece sont ceux qui sont presque du poil & de la couleur des nostres, qu'ils appellent Aroussen, & n'y a presque autre difference, sinon

qu'ils font plus petits.

leurs arcs ou matras.

Au temps de la pesche, que i'estois cabané dans une Isle de la mer douce, i'y vis un grand nombre de ces animaux profiter de nostre pesche, desquels i'eu plufieurs de ceux que | mes Sauuages tuerent à coups de 747 flesches, & en pris un Suisse dans le creu d'un arbre tombé.

Ils ont en plusieurs endroits des lieures & lapins qu'ils appellent Quetonmalifia, les Sapinieres & petits bois font les lieux de leur retraite, à la fortie defquels les Sauuages tendent des lacets, mais ils en prennent bien peu fouuent, quoy qu'il y en ait en quantité sur le chemin des Quieunontateronons, car les cordelettes n'estant ny bonnes ny assez fortes, il les coupent aylement quand ils s'y trouuent attrappez, ou bien en autre façon, les Sauuages les tuent auec

Les loups ceruiers, nommez Toutsitsoute, de la peau desquels les grands font tant d'estat pour leurs fourrures plus riches, en quelque Nation font affez frequens. Mais les loups communs, qu'ils appellent

Anatisqua, sont assez rares partout, aussi en estimentils grandement la peau, de laquelle ils sont de riches robes de Capitaines, comme de celle d'une espece de leopard ou chat sauuage qu'ils appellent Tiron. Il y a un pays en ceste grande estenduë de terre que nous surnommons la Nation de Chat, pour raison de ces chats, petits loups ou leopards qui se retrouuent dans leur pays, desquels ils sont leur robes qu'il parsement & embellissent de quantité de queuës d'animaux cousuës tout à l'entour des bords, & par le milieu du corps, és endroits où elles paroissent le plus. Ces chats ne sont gueres plus grands que renards, mais ils ont le poil du tout semblable à celuy d'un loup commun, car i'y sus moy mesme trompé au choix.

Ils ont vers les Neutres une autre espece d'animaux nommez Otay, ressemblant à un escurieux grand comme un petit lapin, d'un poil tres-noir; & si doux, poly & beau qu'il semble de la panne. Ils sont grand cas de ces peaux desquelles ils sont des robes & cou-uertures, où il y en entre bien une soixantaine qu'ils embellissent par tout à l'entour, des testes, & des queuës de ces animaux qui leur donnent bonne grace, & rendent riches en leur estime.

Les enfans du diable, que les Hurons appellent Scangaresse, & le commun des Montagnais Babougi Manitou, ou Ouinesque, est une beste fort puante, de la grandeur d'un chat ou d'un ieune renard, mais elle a la teste un peu moins aiguë, & la peau couuerte d'un gros poil rude & ensumé, & sa grosse queuë retroussée de mesme, elle se cache en Hyuer sous la

neige, & ne fort point qu'au commencement de la Lunedu mois de Mars, laquelle les Montagnais nomment Ouiniscon pismi, qui signifie la Lune de la Ouinesque. Cet animal, outre qu'il est de fort mauuaise odeur, est tres-malicieux & d'un laid regard, ils iettent aussi (à ce qu'on dit) parmy leurs excremens des petits serpens, longs & deliez, lesquels ne viuent neantmoins gueres long temps. I'en pensois apporter une peau passée, || mais un François passager me 749

l'ayant demandée ie la luy donnay.

Les eslans ou orignats, en Huron Sondareinta, font frequents & en grand nombre au pays des Montagnais, & fort rares à celuy des Hurons, sinon à la contrée du Nort, d'autant que ces animaux se plaisent dans les pays froids & montagneux plus qu'aux pays chauds & temperés. C'est l'animal le plus haut qui foit apres le chameau: car il est plus haut que le cheval, il a le poil ordinairement grison, quelquesois fauue, & affez long, mais un peu rude, sa teste est fort longue & porte fon bois double & branchu comme le cerf, mais large & plat en quelque façon comme celuy d'un dain, & long de trois pieds ou enuiron. Le pied en est fort fourchu comme celuy du cerf, mais beaucoup plus plantureux, la chair en est courte & fort delicate, & la langue tres-excellente, il paist aux prairies, & vit aussi des tendres pointes des arbres. C'est la plus abondante manne des Canadiens & Montagnais pendant l'Hyuer, comme le poisson pendant l'Esté. L'on en nourrissoit un ieune au fort de Kebec destiné pour la France, que ie sus voir, mais il ne pû estre guery de la morsure des chiens qui l'auoient arresté, & mourut quelque temps apres. On tient que la semelle porte tousiours deux petits & tousiours masle & semelle, neantmoins la chose n'est pas tellement infaillible qu'on n'aye quelquesois veu le contraire. Il Il y a en plusieurs contrées des Caribous, ou asnes Sauuages, que quelqu'uns appellent Ausquoy à mon aduis, les Montagnais en prennent assez souvent, desquels ils nous donnerent un pied, qui estoit creux & si leger de la corne & sait de telle sorte, qu'on peut aysement croire ce qu'on dit de cet animal, qu'il marche sur les neiges sans ensoncer, mais ie n'en ay point veu l'experience, & me contente de dire que ie donnay ce pied à un François, qui me le demanda auec importunité, autrement ie l'aurois apporté icy.

Les ours, nommez Agnouoin, font plus communs dans le Canada que les loups, & y en a de deux fortes, fçauoir noirs & blancs, mais les blancs font beaucoup plus grands & plus dangereux que les noirs, car ils combatent les hommes & les deuorent, ils habitent particulierement (à ce qu'on dit) vers l'Isle Danticosti à l'embouchure du fleuue S. Laurent, qui n'est frequenté que de bien peu de Sauuages, mais les contrées plus ordinaires où se nourrissent ces animaux farouches sont les hautes montagnes & les pays tres-froids.

On tient qu'au Temple de Sainct Olaus en Normandie, qui despend de l'Archeuesche de Trudun\*, & aux pieds du Siege Pontifical, on y voict la peau d'un ours, qui surpasse en blancheur la neige ou le lis, elle est large de quatorze pieds. Marc Pole asseure auoir veu en Tartarie des ours blancs de vingt || aul-

751

nes de longueur, ce que i'ay peine à croire, encore qu'Olaus en fasse mention, pour ce qu'il semble que le conte soit hors de raison, & dit pour faire admirer fimples. Albert le Grand & plufieurs autres avec luy, racontent que les ours blancs nagent au profond de la mer & qu'ils y peschent & mangent les poissons, ce qui nous est facile à croire en ce que nous voyons les communs mesmes, entrer librement dans les eauës, fe plonger & nager comme les poissons, tesmoin celuy que ie conduit \* au pays des Hurons, lequel se vouloit ietter dans toutes les eaux qu'il rencontroit en chemin, ou pour se fauuer, ou pour s'esgayer, & auois de la peine affez de l'en retirer auec la corde qui tenoit à fon col, lequel pour reuanche (malicieuse beste) se vouloit ietter à mes iambes, mais à mesme temps ie luy releuois la teste en haut, & ayant bien grondé il s'appaisoit & continuoit son chemin à costé de moy.

Les ours font tres-bons à manger, c'est pourquoy nos Sauuages en font un grand estat, & tiennent sa chair fort chere, ie ne sçay à quoy l'accomparer, car elle ne fent ny le bœuf, ny le mouton, & encores moins le cerf, mais plustost le cheureau, les vieux ont un autre goust, & sont gras comme lard. Il m'arriua de dire à Monsieur le Mareschal de Bassompierre, que i'auois mangé de la chair d'ours, & l'auois trouuée bonne. Il m'affeura que au dernier voyage qu'il fit en Suisse pour le Roy il en auoit aussi mangé en un || festin que luy firent les Suisses, & ne l'auoit point 752 trouuée mauuaife. Nos Sauuages les engraiffent (car la graisse est leur sucre) auec une maniere facile, ils

font une petite tour au milieu de leurs cabanes, auec des pieux picquez en terre, & là ils enferment la beste, à laquelle ils donnent à manger par les entredeux des bois, des restes de sagamité, sans crainte des pattes & de leurs dents, & estant bien grasse, ils en sont un bon sestion à tout manger.

Le Pere Ioseph le Caron m'a raconté dans le pays. qu'hyuernant auec les Montagnais, ils trouuerent dans le creux d'un chesne, une ourse auec ses petits couchez fur quatre ou cinq petites branches de cedre, enuironnez de tous costez de tres-hautes neiges, sans auoir rien à manger, & fans aucune apparence qu'ils fussent fortis de là pour aller chercher de la prouision depuis trois mois & plus que la terre estoit par tout couuerte de ces hautes neiges : cela m'a fait croire auec luy, ou que la prouision de ces animaux estoit faillie depuis peu, ou que Dieu, qui a foin & nourrist les petits corbeaux delaissez, substante par une maniere à nous incognuë ces pauures animaux au temps de la necessité: ils les tuerent sans difficulté, car ils n'euffent sceu s'eschapper ou se dessendre, & en firent bonne chere, auec les ceremonies accoustumées entr'eux, qui font telles (à ce que i'ay ouy dire) que toutes les filles nubiles & les ieunes femmes mariées qui n'ont point 753 encore || eu d'enfans, tant celles de la cabane où l'ours doit estre mangé que des autres voisines, s'en vont dehors, & ne rentrent point tant qu'il y reste aucun morceau de cet animal, dont elles ne goustent point, & ne fçay pourquoy.

Les cerfs, qu'ils appellent Sconoton, sont plus communs dans le pays des Neutres qu'en toutes les autres

contrées Huronnes, mais ils sont un peu plus petits que les nostres de deca, & tres-legers du pied, neantmoins ces Attiuoindarons auec leurs petites raquettes attachées fous leurs pieds, courent fur la neige auec la mesme vitesse des cerfs, & en prennent en quantité par d'autres inuentions qui ne font pas en usage en nostre Europe. Ils en font boucaner d'entiers pour leur Hyuer, & n'ostent point les fumées des entrailles qu'ils font cuire ensemble auec les intestins. dans la Sagamité. Cela faisoit un peu estonner nos François au commencement, mais il falloit auoir patience et s'accoustumer à manger de tout, car il n'y auoit pas de viande à choisir, ny de ruë aux Ours pour auoir du rosty.

Il y a quantité de porcs-epics, lesquels les Canadiens scauent attraper pour leur nourriture, & des pointes pour leurs matachias. I'ay dit ailleurs comme ils leur scauent donner couleur, & s'en seruir, par quoy ie ne le repeteray point icy. Ils ont aussi des martres assez belles, desquelles ils font de bonnes fourrures pour se couurir en Hyuer, & apres les traittent aux François.

|| On tient qu'il y a des dains en quelque\* con- 754 trées, mais pour les Buffles, le P. Ioseph m'a asseuré en auoir veu des peaux entieres entre les mains d'un Sauuage de pays fort esloigné, ie n'en ay point veu, mais ie croy ce bon Pere.

Parlons à present des chiens & de leur naturel, car entre tous les animaux qui feruent à l'homme, il tient le premier rang pour la fidélité, nous en auons des exemples tres-remarquables, & qui nous font admi-

rer; tefmoin celuy qui portoit à la bouche de fon maistre estendu mort sur un eschafaut, le pain que les passans luy donnoient par compassion, & qui apres fe nova voulant sauuer son maistre ietté dans le Tibre 3. iours apres fon execution. Voicy une autre exemple presque pareille, & plus recente que nous apprend l'ordinaire arriué de la ville de Minden en Allemagne, datté du 13. Mars 1635. Un caualier que fon cheual auoit ietté dans la riuiere, pendans ces grandes inondations d'eaux, estoit desia à fond, & se noyoit, lorsqu'un chien qu'il nourrissoit de longue main & luy tenoit tousiours compagnie, faisant le plongeon, le prit à belles dents par les cheueux, & luy tint la teste hors de l'eau, tant que les bateliers de là auprés le tirerent de ce peril, & luy firent confesser qu'il deuoit à fonchien la vie, que fon cheual luy auoit ostée.

Ie rapporteroys icy tout plein d'autres exemples de cette fidelité canine, n'estoit la brieueté que ie me suis proposée, & qui m'oblige de passer beaucoup de choses sous silence, || mais encore ne veux-ie point obmettre de dire que comme ie passois un iour par une bourgadechezun Gentilhomme denosamis, son chien s'esgayant seul dans la campagne prit un lieure à la course, lequel un certain paysan sceut si bien caioler qu'il luy enleua sa prise & l'emporta en sa maison, de quoy le chien indigné au possible le suiuit & l'attaqua diuerses sois, mais n'en ayant pû tirer raison, il en sut faire ses plaintes à son maistre, auec des souspirs & abayemens qui tesmoignoient àssez ses ressentimens, & que quelque malheur luy estoit arriué; ensin le sieur Moriset, ainsi s'appelloit ce Gentilhomme, vou-

755

lut s'esclaircir des plaintes de son chien, & pourquoy il le tiroit & monstroit de sortir à la porte, il suiuit donc cette beste qui le conduit droit au logis de ce paysan, lequel se croyant descouuert s'accusa de luy mesme, disant qu'il luy alloit porter un lieure qu'il auoit osté de son chien, peur qu'un autre le prist. Ie sçauois bien, dit alors le Gentilhomme, que mon chien auoit raison de m'amener icy, une autre sois n'usez plus de pareille courtoisse.

Fidelité & recognoissance telle quelle \* fait honte à celle de l'homme, qui n'a d'amitié que pour ses interests particuliers, ou \* le chien n'a pour tout espoir qu'un morceau de pain souuent messé des essects de vostre cholere, sans que les coups le fassent bouger de vos pieds, couché contre terre, les pattes esseuées comme vous demandant pardon, innocent qu'il est à vous son criminel. Que pleus la Dieu que nous susficions ainsi humble \* deuant Dieu au temps de sa visite, & que les miseres ausquelles l'homme est suiet fussent un affermissement de nostre sidelité enuers ce Dieu de qui nous dependons.

Tout ce qu'on peut trouuer de blasmable au chien, & qui ternit sa sidelité, est un mauuais naturel qu'il a enuers son semblable affligé, car si un chien est accablé, ou maltraité d'un autre, incontinent tous les autres chiens se iettent dessus, sans s'informer s'il a tort ou non, c'est assez qu'ils le voyent abayé pour l'accabler s'ils peuuent, ainsi en sont les cruels politiques en ce monde enuers les gens de bien ordinairement affligez. On dit du pourceau tout au contraire du chien, que si l'un d'eux crie à l'aide, tous les autres

vont au secours, cela estant, le pourceau a donc le naturel meilleur que l'homme meschant, & Dieu vueille que dans des congregations bien faincles, aussi bien que dans le monde, on n'y voye point ce malheureux naturel du chien, d'affliger l'affligé, & mespriser celuy qui n'est point fauorisé, ce que sont ordinairement les gausseurs & ceux qui n'ont iamais sceu que c'est d'honnesteté au monde.

Les chiens du Canada font un peu differens des nostres, sinon au naturel & au sentiment qui ne leur est point mauuais. Ils hurlent plustost qu'ils n'abayent, & ont tous les oreilles droictes comme renards, mais au reste tout semblables aux matins de mediocre grandeur de nos villageois, ils arrestent l'eslan || & descouurent le giste de la beste, & sont de fort petite despence à leur maistre, mais au reste plus propres à la cuisine qu'à tout autre service.

La chair en est assez bonne & sent aucunement le porc, peut estre à cause des salletez des ruës de quoy ils se nourrissent principalement, i'en mangeois assez peu souuent, car une telle viande est fort estimée dans le pays, c'est pourquoy ie n'en auois pas si souuent que i'eusse bien desiré. Ils sont fort importuns dans les cabanes, marchent sur vous, & s'ils rencontrent le pot au descouuert, ils ont incontinent leur museau aigu dans la Sagamité, qui n'en est pas estimée moins nette.

Il y a une espece de grosses souris aux Hurons que ie n'ay point veue ailleurs. Ils les appellent Tachro, une sois plus grosses que les communes qu'ils appellent Tsongiatan, & moins puissantes que les rats, desquels ie n'ay point veu aux Hurons, & ne sçay s'il y

en a aucun, non plus qu'au Peru auant la venuë des Espagnols; où on dit qu'il y en a à present dans les villes baffes, & par la campagne, de si prodigieux, qu'il n'est point de chat, si hardy soit-il, qui les oze combatre, & non pas mesme les regarder, cela estant on peut croire que l'origine en est venuë de ceux qui s'engendrent dans les Nauires, qui pourroient auoir esté portés à terre dans les hardes des Espagnols lorsqu'ils y descendirent pour la conqueste du pays, & que le climat, où toutes autres choses viennent dans leur plus grande || perfection, ait fait groffir ces ani- 758 maux au delà de l'ordinaire.

Mais ce qui est plus probable, ie croy que ces rats font entrez dans les Indes & le Peru, comme ils entrent aux ports de France, où vous voyez que peu de temps apres que les Nauires ont esté deschargez, & qu'il n'y a plus de quoy manger, ils sçauent trouuer les cables fur lesquels ils se coulent à terre file à file, & puis se logent aux premieres hostelleries sans fourier, s'ils ne sont empeschez par les petits garçons, qui à coups de bastons leur font surieusement la guerre, mais de iour, car la nuict ils font mieux leur debarquement.

Il est vray que si nos Hurons sont exempts de rats, ils ont des fouris communes en grand nombre qui leur font un merueilleux degast de bled & de poisson sec, quand elles y peuuent atteindre. Les Sauuages mangent le tachro fans horreur, aussi faisoient mes confreres ceux que nous prenions la nuict fous des pieges dans nostre cabane, sans que nous les peussions autrement discerner des souris communes qu'à la grosseur & à la rareté, car nous en prenions peu souuent, & quantité des autres que l'on iettoit aux champs comme nuisibles.

S'ils ont des fouris fans nombre, ils ont des puces à l'infiny, qu'ils appellent Touhauc, & particulierement pendant l'Esté, desquelles ils seroient fort tourmentez s'ils estoient chargez d'habits, mais ils sont vestus à la legere, un petit brayer de cuir, & la robe quand ils veulent.

759

|| Pour les petits vermisseaux qu'ils nomment Tsiuoy, les semmes les mangent auec delectation & plaisir, & y sont une chasse aussi exacte qu'on pourroit faire à un excellent gibier, mais ils en ont trespeu, en comparaison des puces. Quelqu'uns ont voulu dire que les Sauuages ne mangent ces petits vermisseaux que par vengeance, disans: ie morderay qui m'a mordu, mais ils se sont trompez, car il n'y a ordinairement que les semmes qui en mangent, & ce par delice, & non point les hommes, du moins ie ne leur en ay point veu manger, ny faire estat comme sont les semmes & les filles indifferemment

L'inuention qu'elles ont pour les auoir de leurs fourures est gentille, elles picquent 2. bastons en terre, l'un d'un costé, & l'autre de l'autre deuant le feu, puis elles y attachent le poil en dehors, or ces vermisseaux sentans la chaleur, sortent du sond du poil, & se tiennent à l'extremité, où ils sont pris par les Sauuagesses, & croquez entre leurs dents. Une merueilleuse coustume s'observait iadis en quelque \* Prouinces des Indes Occidentales, où l'oissueté n'a-uoit point de lieu. Les pauures impotens qui n'a-

uoient ny moyens pour viure, ny fanté pour en gaigner, deuoient payer au Roy un nombre de cornets de ces vermisseaux qu'il leur auoit enioint, afin de les obliger à occuper leur temps & à se tenir nettement.

Des poissons & bestes aquatiques.

760

## CHAPITRE IV.

Dieu, qui a peuplé la terre de diuerses especes d'animaux, tant pour le seruice de l'homme, que pour la decoration & embellissement de cet uniuers, a aussi peuplé la mer & les riuieres d'autant, ou plus, de diuersité de poissons, qui tous subsistent dans leurs propres especes, & en nombre presque insiny, bien que tous les iours l'homme en retire une partie de sa nourriture, & les poissons gloutons qui sont la guerre aux autres dans le prosond des abysmes, en engloutissent & mangent à l'insiny: ce sont les merueilles de Dieu.

Il est vray que les poissons n'ont rien de commun auec les hommes & qu'il y en a bien peu qui s'accoustument & adoucissent auec eux, & entendent quand on les appelle, & prennent à manger de leur main, comme la Murene du Romain Crassus tant celebrée de tous; & toutessois ils ont esté creez auant les autres animaux, & auant l'homme mesme, & n'ont

iamais esté suiets à la malediction non plus que les eauës qui les enuironnent, car Dieu maudissant Adam n'a maudit les eaux, pour ce qu'il n'a beu de l'eau contre le commandement de Dieu, mais bien mangé

du fruict de la terre, qui luy estoit dessendu.

76 I

|| On fçait par experience, que les poissons marins se delectent aux eaux douces, aussi bien qu'en la mer, puis que par fois on en pesche dans nos riuieres. Mais ce qui est admirable en tout poisson, soit marin ou d'eau douce, est qu'ils cognoissent le temps & les lieux qui leur sont commodes: & ainsi nos pescheurs de moluës iugerent à trois iours prés le temps qu'elles deuoient arriuer, & ne furent point trompez, & en suitte les maquereaux qui vont en corps d'armée, ferrez les uns contre les autres comme un bataillon bien rangé, le petit bout du museau à fleur d'eau, pour descouurir les embusches des pescheurs.

Cela est admirable, mais bien plus encore de ce qu'ils viuent & se resiouissent dans la mer salée, & neantmoins s'y nourrissent d'eau douce, qui y est entre-meslée, que par une maniere admirable ils sçauent discerner & succer auec la bouche parmy la salée, comme dit Albert le Grand: voire estans morts, si l'on les cuit auec l'eau salée, ils demeurent neantmoins doux. Mais quand aux poissons qui sont engendrez dans l'eau douce & qui s'en nourrissent, ils prennent facilement le goust du sel, lorsqu'ils sont cuits dans l'eau salée. Ce sont secrets de la nature.

Or, demesme que nos pescheurs ont la cognoissance de la nature de nos poissons, & comme ils sçauent choisir les saisons & le temps pour se porter dans les contrées qui leur font commodes, aussi nos Sauuages, aydez de la raison & de l'experience, sçauent aussi fort bien\* || bien\* choisir le temps de la pesche, quel pois- 762 son vient en Automne ou en Esté, ou quel en l'une ou en l'autre faison.

Pour ce qui est des poissons qui se retrouuent dans les riuieres & lacs au païs de nos Hurons, & particulierement à la mer douce, les principaux font l'Affihendo, duquel nous auons parlé ailleurs, & des Truictes, qu'ils appellent Ahouyoche, lesquelles sont de defmesurée grandeur pour la pluspart, & n'y en ay veu aucune qui ne foit plus groffe que les plus grandes que nous ayons par deça: leur chair est communement rouge, finon à quelqu'unes qu'elle se voit iaune ou orangée, mais excellemment bonne.

Les Brochets, appellez Soruissan, qu'ils y peschent aussi auec les Esturgeons, nommez Hixrahon, estonnent les personnes, tant il s'y en voit de merueilleufement grands, & friands au delà de toutes nos efpeces de poissons: ie le sçay par experience, car i'en ay fait les epreuues dans la necessité, qui me faisoit trouuer la fauce à l'eau, douce & bonne comme beure fraiz; & puis on dira qu'on ne scauroit manger le poisson fans le sel, l'espice ou le vinaigre, on se trompe, car ie le mangeois fortant de l'eau feule & le trounois bon.

Quelques fepmaines apres la pesche des grands poissons, ils vont à celle de l'Einchataon, qui est un poisson un peu approchant aux barbeaux par deça, long d'enuiron un pied & demy, ou peu moins : ce poisson leur sert pour donner goust à leur sagamité

pendant || l'Hyuer, c'est pourquoy ils en sont autant d'estat comme du grand poisson, & asin qu'il sasse mieux sentir leur potage, ils ne l'esuentrent point & le conseruent pendu par morceaux aux perches de leurs cabanes; mais ie vous asseure qu'au temps de caresme, ou quand il commence à faire chaud, qu'il put \* & sent si extremement mauuais, que cela nous faisoit bondir le cœur, & à eux ce leur estoit mux & ciuette.

En autre saison ils y peschent à la ceine une certaine espece de poissons, qui semblent estre de nos harangs, mais des plus petits, lesquels ils mangent frais & boucanez. Et comme ils sont tres-sçauants, aussi bien que nos pescheurs de moluës, à cognoistre un ou deux iours prés, le temps que viennent les poissons de chacune espece, ils ne manquent point d'aller au petit poisson, qu'ils appellent Auhaitsique, & en peschent une infinité auec leur ceine, & cette pesche du petit poisson se faict en commun, qu'ils partagent entr'eux par grandes escuellées, duquel nous auions nostre part comme bourgeois de leur bourgade fainct Ioseph au Quieunonascaron.

Ils peschent aussi de plusieurs autres especes de poissons, mais comme ils nous sont incognus, & qu'il ne s'en trouue point de pareils en nos riuieres, ie n'en fais point aussi de mention.

L'anguille en fa faison est une manne qui n'a point de prix chez nos Montagnais. I'ay admiré l'extreme 764 abondance de ce poisson, en || quelqu'unes des riuieres de nostre Canada, où il s'en pesche tous les ans vers l'Automne une infinité de centaines, qui

viennent fort à propos, car n'estoit ce secours on se trouueroit bien souuent empesché, en quelques mois de l'année principalement; les Sauuages & nos Religieux en usent comme viande enuoyée du Ciel pour leur foulagement & confolation. Ils la peschent en deux façons, auec une nasse, ou auec un harpon, ce qui se faiet la nuiet à la clarté du seu. Ils sont des nasses auec assez d'industrie, longues & grosses, capables de contenir cinq & six anguilles : la mer estant basse, ils les placent sur le sable en quelque lieu propre & reculé, les affeurent en forte que les marées ne les peuuent emporter: aux deux costez ils amassent des pierres, qu'ils estendent comme une chaisne ou petite muraille de part & d'autre, afin que ce poisson qui va toufiours au fond rencontrant cet obstacle, se glisse doucement vers l'emboucheure de la nasse où le conduisent ces pierres: la mer venant à se groffir, couure la nasse, puis se rabaissant, on la va visiter: par fois on y trouue cent ou deux cens anguilles d'une marée, quelquesois plus, & d'autres sois point du tout, felon les vents & les temps. Quand la mer est agitée, on en prend beaucoup, quand elle est calme, peu ou point, mais alors ils ont recours à leur harpon, comme ie vis faire en la mer douce, proche un village des Cheueux releuez, tirant aux Hurons.

Voicy comment les Sauuages font seicher de ces poissons. Ils les laissent un peu efgoutter, || puis leur 765 couppent la teste & la queuë, ils les ouurent par le dos, puis les ayant vuidés ils les tailladent, afin que la fumée entre par tout : les perches de leurs cabanes en sont toutes chargées. Estans bien boucanez, ils

les accouplent & en font de gros paquets enuiron d'une centaine à la fois. Voylà leurs viures principaux iusques à la neige, qui leur donne de l'orignac & d'autres animaux.

Comme i'estois en nostre Conuent de Kebec prest à partir pour les Hurons, nos freres eschaperent un loup marin s'esgayant au soleil sur le bord de l'eauë, car leur canot n'ayant pû assez tost ranger la terre à cause de la violence du slux, il s'eschappa, autrement il estoit à eux pour quelque \* coups de baston, qui est la manière de les tuer, car ne pouuans courir ils sont aysement pris s'ils sont tant soit peu esloignez de leur element naturel. Voilà comment les Montagnais en prennent souuent & en sont de bons sessions, mais ils ne se prennent qu'en de certaines saisons.

Au lieu nommé par les Hurons Anthrandéen, & par nous le Cap de Victoire, ou \* diuerses Nations des Sauuages s'estoient assemblées, ie vis en la cabane d'un Montagnais un certain poisson, que quelqu'uns appellent Chaousarou, gros comme un grand brochet, il n'estoit qu'un des mediocres, car il s'en voit de beaucoup plus grands & qui ont iusques à 8. 9. & 10. pieds, à ce qu'on dit: il auoit un bec d'enuiron un pied & demy de long, sait à peu prés comme celuy d'une becasse, sinon qu'il a l'ex- || tremité mousse & non si pointue, gros à proportion du corps.

Il a double rang de dents fort aiguës & dangereuses. D'abord ne voyant que ce long bec qui passoit au trauers une fente de la cabane en dehors, ie croyois que ce sust de quelque oyseau rare, ce qui me donna la curiosité de le voir de plus prés, mais ie trouuay que

c'estoit un poisson qui auoit toute la forme du corps tirant au brochet, mais armé de tres-fortes & dures escailles, de couleur gris argenté, & difficile à percer.

Ce poisson a une industrie merueilleuse (à ce qu'on dit): quand il veut prendre quelque \* oyfeaux, il fe tient dedans des ioncs ou roseaux, qui sont sur les riues du lac, & met le bec hors de l'eau sans se bouger: de facon que lorsque les oyseaux viennent se reposer fur le bec, pensant que ce soit un tronc de bois, il est si subtil, que serrant le bec qu'il tient entr'ouuert, il les tire par les pieds fous l'eau & les deuore. Il ne fait pas feulement la guerre aux oyfeaux, mais à tous les autres poissons qui ne luy peuuent resister. Les Sauuages font grand estat de la teste, & se saignent auec les dents de ce poisson à l'endroit de la douleur, qui se passe soudainement, à ce qu'ils disent.

Les Castors, nommez par les Montagnais Amiscou, & par nos Hurons Tsoutayé, font la cause principale que plusieurs marchands François trauersent ce grand Occean, pour s'enrichir de leur \* despouilles, & se reuestir de leurs superfluitez, desquels ils apportent si grande || quantité toutes les années, que ie ne sçay 767

comment on n'en voit la fin.

Ces animaux, à ce que l'on tient, sont fort feconds, les femelles portent iusques à cinq & fix petits & masles & femelles: il y a danger qu'enfin ils n'exterminent tout-à-fait l'espece en ces païs, comme il est arriué aux Hurons.

Cet animal est à peu prés gros comme un mouton tondu, ou peu moins, & qui se peut appriuoiser, car nos Religieux de Kebec en auoient un qui les fuiuoit

comme un petit chien, & moy mesme en av veu un autre pareil qu'on nourrissoit de tendrons de vigne. Il ale poil fort doux & leduuet plus que le velours, de couleur chastaignée, & y en a peu de bien noirs. Il a les pieds fort courts & fort propres pour nager, particulierement ceux de derriere, car ils ont une peau continuë entre les ongles, à la facon des oyfeaux de riuieres ou des loups marins; sa queuë n'a point de poil, ny d'escailles qui se puissent leuer, elle est toute platte & faicle presque comme une sole, sinon qu'elle est plus en ouale & n'a point de bouquet au bout; elles font de diuerfes longueurs & groffeurs felon l'animal, ie n'en ay point manié ny mangé qui passent un pied, mais d'un manger fort bon & plus excellent que la chair du corps, qui est tenu pour amphibie, c'est à dire qu'on en peut manger en tout temps, quoy que i'en aye veu faire quelque difficulté en quelque lieu de nostre Europe, car un gen- || tilhomme de ma cognoissance, en ayant tué un en caresme proche de Nancy, nous n'en mangeames que la queuë & les pattes de derriere, qu'on tenoit pour poisson & le reste viande. Quant à la teste, elle est courte & presque ronde, ayant en gueule sur le deuant quatre grandes dents tranchantes comme rafoirs, scauoir deux en haut & deux en bas, desquelles un certain pensa auoir le bras coupé, en en voulant prendre un qu'il auoit blessé à mort d'un coup d'arquebuse au bord de la riuiere.

De ces dents il couppe aysement des petits arbres & des perches en plusieurs pieces, dont il bastit sa maison, & mesme a succession de temps il en couppe par

768

fois de bien gros, quand il s'y en trouue qui l'empeschent de dresser son petit bastiment, lequel est fait de sorte (chose admirable) qu'il n'y entre nul vent, d'autant que tout est couuert & sermé auec du bois & de la terre, si bien liez & unis par ensemble qu'il n'y a mousquet qui la transperce, à ce qu'on dit: il y a un trou qui conduit dessous l'eau, & par là se va promener le castor où il veut; puis une autre sortie par où il va à terre & trompe le chasseur. En cela comme en toute autre chose, se voit appertement reluire la diuine Prouidence qui donne iusqu'aux moindres animaux de la terre l'instinct naturel & le moyen de leur conservation.

Or ces animaux voulans bastir leurs petites cavernes, ils s'assemblent par troupes dans les forests sombres & espaisses: s'estant assemblez ils vont coupper des rameaux d'arbres à belles || dents, qui leur 769 seruent à cet essect de coigrées, & les traisnent jusques au lieu où ils bastissent, & continuent de le faire iusqu'à ce qu'ils en ayent assez pour acheuer leur ouurage.

Quelques-uns tiennent que ces petits animaux ont une inuention admirable à charier le bois, & disent qu'ils choisissent celuy de leur troupe qui est le plus faineant ou accablé de vieillesse, & le faisant coucher sur son dos, vous disposent fort bien des rameaux entre ses iambes, puis le traisnent comme un chariot iusqu'au lieu destiné, & continuent le mesme exercice tant qu'il y en ait à suffisance. I'ay veu plusieurs de ces cabanes sur le bord de la grand \* riuiere, au païs des Algoumequins; mais elles me sembloient admi-

rables, & telles que la main de l'homme n'y pourroit rien adiouster: le dessus sembloit un couvercle à lesciue, & le dedans estoit departy en 2. ou 3. estages, l'estage d'embas sur le bord de l'eau, celuy d'enhaut est au-dessus du fleuue; quand le froid a glacé les riuieres & les lacs, le castor se tient retiré en l'estage d'enhaut, où il a faict sa prouision de bois pour manger pendant l'Hyuer; il ne laisse pas neantmoins de descendre de cet estage en celuy d'embas, il se glisse fous les glaces, mais sa retraite plus ordinaire est en l'estage d'enhaut, d'autant qu'il craint l'inondation & la pluye.

La chasse du Castor se fait ordinairement en Hyuer, pour ce principallement qu'il se tient dans sa cabane, & que son poil tient en cette saison là, & vaut 770 fort peu en esté. Les Sauua- || ges voulans prendre le Castor, ils occupent premierement tous les passages par où il se peut eschaper, puis percent la glace du lac gelé, à l'endroit de la cabane, puis l'un d'eux met le bras dans le trou attendant sa venuë, tandis qu'un autre va par dessus cette glace frappant auec un baston fur icelle pour l'estonner & faire retourner à son giste: lors il faut estre habile pour le prendre au colet, car si on le happe par quelque endroit où il puisse mordre, il fera une mauuaise blessure, comme i'ay dit. Ils le prennent aussi à la \* rets & sous la glace par cette autre inuention : on fend la glace en long proche de la cabane du Castor, on met par la fente un rets & du bois qui fert d'amorce, ce pauure animal venant chercher à manger s'enlace dans ces filets

faicts de bonne & forte ficelle double, & encor ne

faut-il pas tarder à les tirer, car ils seroient bien tost en pieces, estant sorty de l'eau par l'ouuerture faite en la glace, ils l'assomment auec un gros baston.

Au Printemps le castor se prend à l'attrappe amorcée du bois dont il mange, les Sauuages font tres-bien entendus en ces attrappes, & nous en monstrerent de plusieurs fortes au païs des Hurons, pour diuerses fortes d'animaux, dont i'admirois les inuentions que nous n'auons pas icy, de l'une desquelles le P. Ioseph fe feruit pour attraper deux renars qui glapissoient toutes les matinées & au foir és enuirons de nostre cabane, d'où ils ne pouuoient auoir rien à manger. Ouelquefois les chiens rencontrent le castor hors la cabane d'où il sort || souvent pour paistre ou pour 771 s'aprouisionner, le poursuiuent & le prennent aisement, car il ne peut courir viste & n'a de dessence que fa dent.

Il y en a quelqu'uns qui disent que si l'on prend du castor trempé en eau, & qu'on le respande sur la mer, c'est un remede asseuré pour faire fuyre la troupe des baleines, & les faire enfoncer dans la mer, combien qu'elles rugissent horriblement, & que cela s'obserue en Laponie & Noruegie, mais comme ie n'en ay point veu l'experience, ie ne le veux affeurer, ny maintenir une chose que ie tiens fort douteuse.

Ils ont aussi des rats musqués qu'ils appellent Ondathra, qui ne font de nostre Europe, ny de ceux d'Egypte, desquels on dit comme des musquez qu'ils fe feruent des deux pieds de deuant comme de mains, & marchent debouts des deux pieds de derriere comme les Singes. Le rat d'Inde

est aussi differant de tous ceux-là, duquel ie diray un petit mot.

On l'appelle rat musqué, pour ce qu'en effet une partie de son corps prise au Printemps sent le musc, en autre temps elle n'a point d'odeur. Les Sauuages en mangent la chair qu'ils font rostir deuant le seu, & conservent les peaux & roignons musquez: ils ont le poil noir, court & doux, presque comme celuy d'une taupe, & les yeux fort petits, ils mangent comme les escurieux, auec leurs deux pattes de deuant, ils paisfent l'herbe fur terre, & le blanc des ioncs au fond des lacs & riuieres. Il y a plaisir à les voir manger & 772 faire leurs petits tours pendant || qu'ils font ieunes; car quand ils font à leur entiere & parfaicte grandeur qui approche celle d'un ieune leuraut, ils ont une longue queuë de guenon, qui ne les rends\* point aggreables. I'en auois un tres-ioly, grand comme un escurieux suisse, que i'apportay de la petite Nation à Kebec: ie le nourrissois du blanc des ioncs, & d'une certaine herbe ressemblant au chiendent, que ie cueillois sur les chemins, & faisois de ce petit animal tout ce que ie voulois, fans qu'il me mordit, aussi n'y font-ils pas fuiets; il effoit si mignard qu'il vouloit toutes les nuits coucher dans l'une des manches de nostre habit, & cela fut la cause de sa mort : car ayant un iour cabané dans une Sapiniere, & porté la nuict loin de moy ce petit animal pour la crainte que i'auois de l'estouffer (car nous estions couchez à platte terre sur un costeau fort penchant, où à peine nous pouuions nous tenir couchez fans rouller), le mauuais temps nous ayant contraincts de cabaner en lieu si

incommode), ceste bestiole, apres auoir mangé ce que ie luy auois donné, me vint retrouuer à mon premier sommeil, & ne pouuant trouuer l'ouuerture de nos manches, il se mit dans le replis de nostre habit, où ie le trouuay mort le lendemain matin, & seruit pour le petit desieuner de mon aigle, qui en eut bien deuoré d'autres, car comme disoient mes Sauuages, il estoit un demon qui ne pouuoit estre rassasse.

En plusieurs riuieres & estangs, il y a grande quantité de tortuës, qu'ils appellent Angyahouiche, ils en mangent la chair cuite dans de || l'eau, ou fous 773 les cendres chaudes, les pattes contre-mont, ce qui me faisoit horreur, & reprenois mes barbares de cette rudesse, car i'eusse mieux aymé les tuer auparauant, que de les mettre fous les braziers & les voir debattre. O mon Dieu, ce n'est pas vertu en moy, mais ie ne peux faire de mal à une beste innocente. Elles fortent ordinairement de l'eau quand il fait foleil, & fe tiennent arrangées fur quelque longue piece de bois tombée, mais à mesme temps qu'on pense s'en approcher, elles s'eslancent toutes dedans l'eau comme grenouilles, & trouuay par experience que ie n'estois pas affez habile pour les prendre & n'en scauois l'inuention.

Il y a dans le païs de grandes couleuures de diuerfes fortes, qu'ils appellent Tioointsique, desquelles ils prennent les peaux des plus longues, & en font des fronteaux de parade, qui leur pendent par derriere une bonne aulne de longueur, & plus de chacun costé : c'estoit bien n'apprehender point la falleté de ces animaux veneneux que de les escorcher, & s'en feruir à un tel usage, mais ie me suis plusieurs fois estonné de voir les petits garçons se ietter l'un l'autre en se iouans de petits serpens tout en vie & n'en estre point offencé, & plus encore du deffunct sieur Hebert, habitant de Kebec, lequel trouuant des couleuures en son chemin, les iettoit dans son desert pour en nettoyer les crapaux & autres venins qui gattoient ses

plantes.

Outre les grenouilles que nous auons par- || deça, 774 qu'ils appellent Kiotoutsiche, ils en ont encore d'une autre espece, qu'ils appellent Ouraon, quelqu'uns les appellent crapaux, bien qu'ils n'ayent aucun venin & foient de la couleur des grenouilles; mais ie ne les tiens point en cette qualité, quoy que ie n'aye veu en tous les païs Hurons aucune espece de nos crapaux, ny ouy dire qu'il y en ait, sinon en Canada, où i'en ay veu plusieurs auec aduersion pour l'horreur naturelle que i'ay contre ces animaux, telle que quand il n'y auroit point d'autre punition du peché que d'habiter en lieux remplis de crapaux, ie ne scay comment on se pourroit iamais porter à un seul peché mortel volontairement, & cependant l'enfer est bien autre chofe, car ce mal n'en est que le moindre. Ie viens de dire que ie n'ay point veu de ces vilaines bestes en la Prouince des Hurons, il ne s'ensuit pas neantmoins qu'il n'y en puisse auoir, car une personne pour exacte qu'elle soit ne peut entierement scauoir ny obseruer tout ce qui est d'un païs, ny voir ny ouyr tout ce qui s'y passe, & c'est la raison pourquoy les historiens & voyageurs ne se trouuent pas tousiours d'accord en plusieurs choses.

Ces Ouraons ou groffes grenouilles font verdes, & deux ou trois fois grosses comme les communes; mais elles ont une voix si puissante qu'il sembleroit (à qui n'en auroit point veu) que ce fust d'animaux 20. fois plus gros: pour moy ie confesse ingenuëment que ie ne scauois que penser au commencement, entendant de ces groffes voix le foir fur le bord des || eaux à plus 775 d'un quart de lieuë de moy, & m'imaginois que c'estoit de quelque dragon, ou bien de quelqu'autre animal gros comme un bœuf. l'ay ouy dire à nos Religieux dans le païs, qu'ils ne feroient aucune difficulté d'en manger, en guise de grenouilles, mais pour moy ie doute si ie l'aurois voulu faire, n'estant pas encore bien affeuré de leur netteté.

L'on m'a fouuent fait recit du poisson remora, à qui l'on attribue la vertu naturelle de pouuoir arrester les plus grands vaisseaux voguans en pleine mer, mais ie n'en ay veu aucun en toute nostre trauerse, ny en la mer, ny dans les fleuues & riuieres de tout nostre Canada, qui me fait croire ou que c'est une fable faicte à plaisir ou qu'ils sont rares, & ne se retrouuent qu'en certaines mers: i'en ay veu seulement un de mort à Paris que ie contemplay à loisir, admirant qu'en un si petit animal Dieu ait logé tant de vertu, car il n'est pas plus grand qu'un haranc, a le corps fait comme un rouget auec de certaines petites scies ou rateliers faits de petites pointes comme aiguilles, qui leur prennent par mesure & en droicte ligne, depuis la teste iusques à la queuë. Que ce soit en ces petites scies que gist sa force, ie n'en sçay rien, car Dieu seul le cognoist, mais nous pouuons admirer le Createur en ceste mer-

ueille & dire en nous humiliant que la foiblesse de l'homme est bien grande & qu'il ne se doit point prendre à Dieu, puis qu'un si petit animal a assez de force pour arrester un million d'hommes, & saire pe-

rir les plus grands Roys.

776

|| O pauures petits vermisseaux que nous sommes. Ie dis que vous autres les grands de la terre & qui faites trembler tout l'uniuers, auez un grand fuiet de vous abaisser deuant Dieu, car estant hommes, vous estes moins que poussiere deuant luy, qui vous peut tous aneantir en un seul clein d'œil de sa diuine volonté. Ne mesprisez donc personne de peur qu'un moindre que vous ne vous furmonte : ne foyez pas comme ce grand Empereur des Turcs, lequel mesprisant le petit Scanderbeque, fut furmonté par fept fois d'iceluy (iuste punition de Dieu): ainsi voyons-nous ce petit remora arrester le cours des plus grands Nauires qui sembloient fe moquer des plus grandes tourmentes de la mer; autant en dit-on d'un autre petit poisson qu'on nomme Achan, si bien qu'outre le remore \* il y a un autre poisson capable de rendre les vaisseaux immobiles.

On dit aussi du rat d'Inde qu'il fait mourir les plus grands cocrodilles, c'est ce qui est merueilleux, car il n'est pas plus grand qu'un lapin, & cependant il emporte le dessus de ce grand, furieux & tres-cruel animal. I'en ay veu un duquel un castor beaucoup plus grand n'ozoit approcher pour auoir esté une sois touché de sa dent. Il est d'un poil gris argenté sort beau, & a un museau pointu comme un renard, & la queue longue & estendue comme une guenon, mais non pas

fi difforme.

|| Des fruicts, plantes, arbres, & richesses du pays. 777

## CHAPITRE V.

Il est presque impossible que ceux qui font profesfion de descrire les choses qui se retrouuent dans l'estenduë d'un grand pays ne se trompent quelquesois. comme ont fait ceux qui ont dit que dans l'Amerique il n'y auoit anciennement aucuns cedres ny vignes, car nous en auons veu en abondance. & mesmes des Isles qui en estoient toutes couuertes dans le pays de nos Hurons & és contrées Algoumequines, qui n'y ont iamais esté apportées d'ailleurs; bien est-il vray qu'il n'y auoit auant la venuë des Espagnols, aucuns orangers, limoniers, grenadiers, figuiers, poiriers, de coings, ny oliuiers, & entre les grains, il n'y auoit non plus de froment, feigle, n'y \* de toutes les fortes de bleds, excepté de celuy que nous appellons d'Inde, ny du ris, des melons, ny beaucoup d'autres especes de fruicts, de plantes, & de racines que nous auons en nos iardins, & par la campagne, & és forests de nostre Europe, aussi en ont-ils plusieurs autres fortes, & espices \* que nous n'auons pas icy & qui nous fon \* aussi rares qu'à eux les nostres.

Parlant en general & naifuement des choses 778 comme elles font, il faut aduoüer qu'il n'y a aucun fruict en tout le pays de nos Canadiens, Montagnais, Algoumequins & Hurons, qui merite le nom d'excellent, & desquels l'on doiue faire estat; il y en a bien quelque\* petits, comme ie diray presentement, mais

c'est peu de chose en comparaison d'une bonne poire, ou d'une bonne pomme, que nostre Europe nous fournit à foison. Dieu l'a ainsi voulu, sa diuine Maiesté l'a ainsi ordonné, qui scait qu'en y plantant la foy, il est necessaire qu'on leur fasse gouster des douceurs dont iouissent en leur pays ceux qui font profession de la mesme fov, pour leur rendre nostre ioug plus aymable, & leur feruitude plus tolerable. O Dieu, i'ay tousiours peur que nos malices auec nos delices y passent aussi tost que la foy.

Au pays des Algoumequins, & dans celuy de nos Hurons, il y a en beaucoup d'endroits, contrées, Isles,

le long des riuieres & parmy les bois, si grande quantité de blüets, que les Hurons appellent Ohentagué, & autres petits fruicts qu'ils appellent d'un nom general Hahiques, que les Sauuages en font seicheries pour leur Hyuer, comme nous faisons icy des prunes seichées au Soleil pour nos malades, & cela fert de confitures, de fel & d'espices, pour donner goust à leur sagamité, & pour mettre dans leurs petits pains qu'ils font cuire fous les cendres. Nous en mangeafmes en 779 quantité sur les chemins, || comme aussi des fraises. qu'ils nomment Tichionte, auec certaines graines rougeastres, & grosses comme un gros pois, que ie trouuois tres-bonnes, mais ie n'en ay point veu en Canada, ny en France de pareilles, non plus que de plusieurs autres petits fruicts & graines incogneuës pardeça, desquelles nous mangions comme mets delicieux quand nous en pouuions trouuer, ce qui se faict en la faison.

Il y en a de rouges qui femblent presque du corail,

& qui viennent quasi contre terre par petits bouquets, auec deux ou trois fueilles ressemblans aux lauriers qui luy donnent bonne grace, & semblent de tresbeaux bouquets, & seruiroient pour tels s'il y en auoit icy. Il y a de ces autres grains plus gros encore une fois, comme i'ay tantost dit, de couleur noirastre. & qui viennent en des tiges, hautes d'une coudée. Il v a aussi des arbres qui semblent de l'espine blanche, qui portent de petites pommes dures, & grosses comme auelines, mais non pas gueres bonnes. Il y a aussi d'autres graines rouges, nommées Toca, ressemblans à nos cornioles; mais elles n'ont ny noyaux, ny pepins; quelqu'un peut estre en pourra douter, mais il doit estre satisfait en ce que le l'asseure y auoir pris garde, & qu'il n'y en a point du tout, bien que ce fruict foit affez gros; les Hurons les mangent cruës. & en mettent aussi dans leurs petits pains.

Ils ont aussi des noyers en plusieurs en- || droits qui 780 portent des noix peu differentes aux nostres, i'en ay veu qui sont comme en triangle, & l'escorce verte exterieure sent un goust comme terebentine, & ne s'arrache que difficilement de sa coque dure, mais le mal est qu'elles ont peu de chair, & le noyau petit comme une amande, faute de culture.

Ils ont aussi en quelque contrée des chatainiers & des cerifiers, dont les cerifes ne sont gueres plus grosses. que grozelles de tremis, à faute d'estre antées & labourées; il y en a en beaucoup de lieux, & par les bois & par les champs, desquelles neantmoins on fait affez peu d'estat. Pour les prunes, nommées Tonestes, qui se retrouuent au pays de nos Hurons, elles ressemblent à

nos damas violets, ou rouges, finon qu'elles ne font pas si bonnes de beaucoup, car la couleur trompe, & font aspres & rudes au goust, si elles n'ont senti de la gelée: c'est pourquoy les Sauuagesses, apres les auoir soigneusement amassées les ensouyent en terre quelques sepmaines pour les adoucir, puis les en retirent, les essuyent & les mangent. Mais ie croy que si ces prunes estoient antées, qu'elles perdroient leur acrimonie & rudesse qui les rend desagreables au goust, auparauant la gelée, car elles sont tres-belles, fort rondes, & d'un rouge violet comme nos plus gros damas violet\*.

Il se trouue des poires, ainsi appellées poires, certains petits fruicts, un peu plus gros que des pois, de couleur noirastre & || mols, tres-bons à manger à la cueillier comme bluës, qui viennent sur de petits arbres qui ont les sueilles semblables aux poiriers sauvages de deça, mais leur fruict en est du tout disserent. Pour des framboites, & meures champestres, grozelles & autres semblables fruicts que nous cognoissons, il s'en trouve assez en des endroits, comme semblablement des vignes & raisins, desquels on pourroit faire de fort bon vin au pays des Hurons, s'ils auvient l'invention de les cultiuer & saçonner, mais saute de plus grande science, ils se contentent d'en manger le raisin & les fruicts sans en saire du vin.

Les racines que nous appellons Canadiennes ou pommes de Canada, qu'eux appellent Orafqueinta, font affez peu communes dans le pays; ils les mangent aussitost cruës que cuites, comme semblablement d'une autre sorte de racine, ressemblant aux panays,

78 I

qu'ils appellent Sondhratates, lesquelles tont à la verité meilleures de beaucoup; mais on nous en donnoit peu fouuent, & lors feulement que les Sauuages auoient receu de nous quelque present, ou que nous les visitions dans leurs cabanes.

Dans le Nauire Anglois que nous prismes sur mer, il y auoit quantité de patates fort groffes, & tres-excellentes, les unes iaunes, violettes, blanches, & d'autres de diuerses couleurs, desquelles nous nous feruimes tres à propos, car en toutes fauces qu'on les mettoit elles estoient tres-bonnes & raui- || fantes \*. 782 I'en cherchay aux Hurons & n'en pû trouuer, ny n'en pû dire le nomaux Sauuages, ce qui me fit repentir de n'en auoir porté auec moy, car bien que cette racine ne porte point de graine, estant couppée par morceaux, & plantée en terre, elle groffit en peu de temps, & multiplie comme les pommes de Canada, à ce qu'on dit.

Nos Hurons ont de petits oignons blancs nommez Anonque, qui portent seulement deux fueilles semblables à celles du Muguet: ils fentent autant l'ail que l'oignon fans qu'on puisse dire proprement auquel ils ressemblent le plus quant au goust; nous nous en seruions dans nostre sagamité pour luy donner quelque faueur, & d'une espece de Marioleine sauuage qu'ils appellent Ongnehon, de laquelle les Sauuages ne vouloient point manger lors qu'il y auoit de ces herbes, & encor moins fentir l'haleine, si tant soit peu nous auions mangé de ces oignons, ou ails crus, comme nous faisions aucunes sois (contraincts de la necessité) auec un peu de pourpier, & de sel, sans pain, fans huyle & fans vinaigre.

Les Sauuages en mangent neantmoins de cuits sous la cendre, lorsqu'ils sont en leur vraye maturité & grosseur, & non iamais dans leur menestre, non plus que d'aucune autre sorte d'herbes, desquelles ils sont tres-peu d'estat, bien que le pourpier, ou pourceleine, leur soit commun, & que naturellement il vienne dans leurs champs labourez parmy le bled & les citrouilles.

783

|| Dans les forests il se voit quantité de cedres, nommez Asquata, l'odeur duquel est contraire aux serpens, c'est pourquoy les Sauuages se seruent souuent de leurs rameaux allans en voyages pour se coucher desfus, il y a aussi de tres-beaux chesnes gros à merueilles, des souteaux, herables & merisiers ou guyniers, & un grand nombre d'autres bois de mesme espece des nostres, & d'autres qui nous sont incognus: entre lesquels ils ont un certain arbre nommé atti, duquel ils reçoiuent des commoditez nompareilles.

Premierement ils en tirent de grandes lanieres d'efcorces, qu'ils appellent Oühara, lesquelles ils sont boüillir, & les rendent en fin comme chanure, de laquelle ils sont leurs cordes, & leurs facs, & sans estre boüillie ny accommodée, elle leur sert encore à coudre leur robes, plats & escuelles d'escorce de bouleaux & toute autre chose lors que les ners d'eslan leur manquent. Ils en lient aussi les bois & perches de leurs cabanes, & en enuelopent leurs playes & blessures, & cette ligature est tellement bonne & sorte qu'on n'en sçauroit desirer une meilleure & de moindre coust.

Le Muguet qu'ils ont en leur pays a bien la fueille

du tout semblable au nostre, mais la sleur en est du tout dissernte, car outre qu'elle est de couleur tirant sur le violet, elle est faite en façon d'estoile, grande & large comme petit Narcis; mais la plus belle plante que i'aye veuë aux Hurons, est (à mon aduis) || celle qu'ils appellent Angyahouiche Orichya, c'est à dire chausse de tortuë: car sa fueille ressemble en tout (excepté à la couleur) au gros de la cuisse d'un homard, ou escreuice de mer, & est serme & creuse en dedans comme un gobelet, duquel on se pourroit seruir à un besoin pour en boire la rosée qu'on y trouue tous les matins en Esté.

l'ay veu en quelque endroit fur le chemin des Hurons, de beaux lys incarnats, qui ne portent fur leur tyge qu'une ou deux fleurs; & comme ie n'ay point veu en tout le pays Huron aucuns martagons, ou lys orangez, comme ceux du Canada, ny de cardinales, aussi n'ay-ie point veu en tout le Canada aucuns lys incarnats, ny chausses de tortuë, ny plusieurs autres especes de plantes que i'ay veuës aux Hurons, ou s'il y en a ie ne l'ay point sceu.

Pour les roses, qu'ils appellent Eindauhatayon, nos Hurons en ont de simples, mais ils n'en sont aucun estat, non plus que d'aucunes autres seurs qu'ils aient dans le pays: car tout leur deduit est d'auoir des parures & affiquets qui soient de durée, & non des chappeaux & bouquets de sleurs, qui sterissent si tost qu'elles ont paru belles: ainsi est-il de touts les beautez de ce siecle, qui ne doiuent rauir nos yeux & nostre entendement que pour y contempler la beauté d'un Dieu & les richesses de sa gloire.

Ils font estat du tourne-sol qu'ils sement en quan-785 tité en plusieurs endroits, à cause de || l'huyle qu'ils tirent de la graine, laquelle leur fert non feulement à greffer leurs cheueux, mais aussi à manger, & en plufieurs autres usages, & voicy l'inuention comme ils la tirent. La graine estant bien meure, & arrachée nettement de sa tige, les filles la reduisent en farine dans le grand mortier, puis la font bouillir auec de l'eau dans une grande chaudiere, & à fuccession de temps elle rend fon huyle qui nage par dessus le bouillon, que les Sauuages amassent auec des cueillieres propres & ferrent dans leurs calbaffes, & non feulement cette huyle est bonne à manger comme i'av dit. mais aussi la graine pillée, que les Sauuages mangent comme chose qu'ils estiment excellente, & que i'ay goussé auec admiration. Mais comment est-ce que ce peuple fauuage a pû trouuer l'inuention de tirer d'une huyle que nous ignorons, finon à l'ayde de la diuine Prouidence, qui donne à un chacun le moyen de fa conservation, ce qu'autrement n'estant point policé ny instruit, ce peuple resteroit miserable où les brutes mesmes trouvent leur consolation & entretien.

Il y a tout plein d'autres fleurettes, plantes, arbres & racines, mais comme la chose est de si petite importance qu'elle ne merite pas l'escriture, nous n'en faifons point icy de mention, pour donner lieu au traité des autres richesses qui se retrouuent en cette grande estenduë de pays, non encores entierement cognus, car la misere de l'homme est telle, & particulierement 786 de ceux qui || n'ont la gloire de Dieu & le falut du prochain pour but & reigle de leurs actions, que s'il

n'y a dans un pays quelque chose de valeur qui les amorce, ils n'en font iamais d'estat, y eust-il à gaigner le Ciel, & un monde d'ames pour le Paradis, comme l'experience nous l'a souuent fait voir & experimenter à nostre regret.

Au retour de mon voyage, lors que ie m'efforçois de faire entendre aux courtifans la necessité que nos pauures Sauuages auoient d'un secours puissant, qui fauorisast leur conuersion, & qu'il y auoit cent mille ames à gaigner à Iesus Christ, plusieurs, mal deuots, me demandoient s'il y auoit cent mille escus à gaigner aupres, & que le reste leur estoit de peu de consideration. O cœurs de bronze, vous n'estes point du party de Dieu, non plus que plusieurs autres de vostre condition, qui viuent dans des maximes bien contraires à celles de Dieu, & pour dire vray il y a bien peu de salut dans la cour, où par slatterie on y sait des sainsts qui auront l'Enser pour leur gloire.

Helas si le bon S. Denys & les autres Ss. Martyrs qui nous ont les premiers apporté la parole de Dieu, eussent eu ces basses pensées de la terre, nous serions encores à estre Chretiens: ils auoient la charité & nous n'en auons point, ils sont morts en procurant nostre salut, & nous ne voulons rien contribuer en procurant celuy des Sauuages, desquels on fait estat comme de bestes brutes, à la condamnation de si mauuais luges.

|| Voicy, ô mal deuots, bien des richesses que ie vay 787 vous mettre deuant les yeux, ausquelles vous aspirez, souspirez, & aspirez continuellement auec tant d'inquietudes, mais elles ne sont point pour vous, ny pour tous ceux qui comme vous n'ont autre pensée que le luxe, & la vanité de gens douillets qui n'ont point de courage.

Le Peru est la plus sameuse partie de toutes les Prouinces du Nouueau Monde, d'un air temperé, & bien peuplé, voire le\* plus riche en or, & en argent qui soit peut-estre au monde. Lorsque les Espagnols prindrent possession de ce pays, & tindrent le Roy Atabaliba prisonnier, ce prince offrit pour sa rançon, de remplir tout d'or le lieu auquel il estoit detenu prisonnier, qui estoit long de 22. pieds, & large de 17. & de telle hauteur que luy mesme pourroit atteindre du bout de ses doigts, se tenant sur le bout de ses orteils, ou s'ils aymoient mieux de l'argent, il en donneroit deux sois cette place pleine iusque au plancher.

Et bien, messieurs, vous voudriez bien que le Canada sust en mesme paralelle, vous donneriez volontiers cinq sols pour auoir une chartée d'escus, ouy, mais cela ne se peut faire, car les richesses de la Nouuelle France ne montent pas à si haut pris, neantmoins encores ne doiuent-elles pas estre mesprisées pour si peu qu'il y en aye.

Premierement il y a quantité de pelleteries de diuerses especes d'animaux terrestres & amphibies, 788 comme vous auez pû remarquer || dans le chapitre qui traitte des animaux terrestres & aquatiques. Il y a des mines de cuiure desquelles on pourroit tirer du prosit, s'il y auoit du monde & des ouuriers qui y voulussent trauailler sidellement, ce qui se pourroit faire, si on y auoit estably des Collonnies: car enuiron 80.0u 100. lieuës des Hurons, il y a une mine de cuy-

ure rouge, de laquelle le Truchement Bruslé me monftra un lingot au retour d'un voyage qu'il fit à la Nation voifine auec un nommé Grenolle.

On tient qu'il yen a encore vers le Saguenay, & mefme qu'on y trouue de l'or, des rubis & autres pierreries. De plus quelqu'uns affeurent qu'au pays des Souriquois, il va non seulement des mines de cuiure, mais aussi de l'acier, parmy les rochers, lequel estant fondu, on en pourroit faire de tres-bons tranchans, puis de certaines pierres bleues transparentes, lesquelles ne vallent moins que les Turquoifes, & c'est ce qui nous a donné le plaisir de voir quelquesois de nouueaux venus, aussi simples que neufs, auoir tousiours les yeux attachez fur le galay, & partout \* les chemins où ils passoient, pour voir s'ils pourroient rencontrer parmy les pierres & les cailloux quelque pierrerie rare & de prix.

Aux rochers de cuyure & en quelque\* autres se trouuent aussi aucune fois des petits rochers couuerts de diamants y attachez : & peux dire en auoir amassé & recueilly moy mefme vers nostre Conuent de Nostre Dame des Anges dont quelqu'uns fembloient fortir || de la main du Lapidaire, tant ils estoient beaux, lui- 789 fans & bien taillez, mais entre tous ceux que i'ay iamais veu de ces pays-là, ie croy que celuy que Monsieur le Prince de Portugal m'a fait voir est le plus beau, le plus net, le plus grand, & le mieux taillé de tous. Ie ne veux neantmoins affeurer qu'ils foient fins, mais feulement qu'ils font tres-beaux, & escriuent fur le verre.

Il me semble qu'on pourroit encor trouuer des mi-

nes de fer en quelque endroit, & plusieurs autres mineraux, si on y vouloit chercher, & faire la despence necessaire. Pour du bois il y en abondance \*, & des forests tres-estenduës, des pierres, de la chaux, & de toutes autres fortes de materiaux propres à construire maisons & edifices. Ie pourrois aussi faire mention de beaucoup d'autres petites commoditez qui se retrouuent dans le pays, mais la chose ne le merite pas, non plus que de parler du profit qui prouenoit des cendres qui se transportoient en France, puis qu'elles ont esté delaissées comme de peu de rapport, en comparaison des fraiz qu'il y conuenoit faire, bien qu'elles fussent meilleures & plus fortes de beaucoup que celles qui se font en nos soyers, dont on a veu l'experience une infinité de fois.

790 || De nostre partement du pays des Hurons pour le Canada, & de ce qui nous arriua en chemin iusques au lac des Epicerinyens.

## CHAPITRE VI.

Un an entier s'estant escoulé, le pain à chanter & beaucoup d'autres petites choses nous manquans, il sut question d'auiser pour en r'auoir d'autres. Or en ce temps-là les Hurons se disposoient pour descendre à la traite, qui nous eut esté une commodité propre, s'ils eussent esté capables de cette commission, mais comme ils sont par trop curieux de voir les petits em-

meublemens & autres commoditez qui nous viennent de France, nous apprehendames qu'en fouillans nos pacquets pour voir ce que nos freres de Kebec nous enuoveroient, ils ne consommassent nostre pain à chanter, & se seruissent du linge de l'Autel.

Ie me resolu donc à cette commission, bien que trespenibles\* pour estre un voyage de six cens lieuës de chemin, & traitay auec un Capitaine de guerre, nommé Angoiraste, & deux autres Sauuages de sa bande, l'un nommé Andatayon, & l'autre Conchionet, qui me promirent place || dans leur canot. Or comme leur 791 ordre porte de n'entreprendre iamais aucun voyage de long cours, sans en auoir premierement donné aduis au Confeil, & sceu leur volonté, ie sus appellé à cette celebre assemblée, deux iours auant que ie deu partir, non dans une cabane, ou maison bien ornée, ains fur l'herbe verte en dehors du village.

Les harangues faites, & toutes choses concluës au contentement d'un chacun, ie fus supplié par ces Messieurs de leur estre fauorable enuers les Capitaines de la traite, & de faire en forte qu'ils peussent auoir d'eux les marchandises necessaires à prix raisonnable, & que de leur costé ils leur rendroient de tres-bonnes pelleteries en eschange. Ils me dirent aussi qu'ils desiroient fort se conseruer l'amitié des François, par mon moyen, ce qu'ils esperoient d'autant plus facilement qu'ils me croyoient de consideration entr'eux, & puis l'honneste accueil & bon traitement qu'ils m'auoient toufiours faich meritoit bien cette recognoiffance & ce feruice de moy pour leur Nation.

Ie leur promis là dessus tout ce que ie deuois &

pouuois, & ne manquay point de leur fatisfaire, & affister en tout ce que ie pû, & le deuois ainsi, car de vray nous auions trouué en eux la mesme courtoise & humanité que nous eussions pu esperer des meilleurs Chrestiens, & peut-estre le faisoient-ils neantmoins sous esperan- || ce de quelque petit present, ou pour nous obliger de ne les point abandonner, ce qui estoit plus probable, car la bonne opinion qu'ils auoient conceuë de nous leur faisoit croire que nostre presence, nos prieres & nos conseils leur estoient utils & necessaires en toutes choses.

Faifans mes adieux par le bourg, plufieurs apprehendans que ie les delaissasses pour tousiours, tafchoient de me dissuader de mon voyage, mais voyant ma refolution & la necessité qui m'en pressoit, me prioient au moins de reuenir bien-tost, & ne les abandonner point, & aucuns me monstrans de leurs enfans malades me disoient d'une voix assez triste & piteuse: Gabriel, serons-nous encore en vie, & ces petits enfants, quand tu reuiendras icy, tu fcay comme nous t'auons toufiours aymé & chery, & nous és precieux au delà de toutes les choses du monde, ne nous abandonne donc point, & prend courage en nous inftruisant, & enseignant le chemin du Ciel, à ce que nous y puissions aller auec toy, & que le diable qui est meschant ne nous entraine après la mort dans sa maison de seu, & ie les consolois au mieux que ie pouuois dans la croyance d'un bref retour, & que Dieu auroit en fin pitié d'eux.

Comme les sentimens sont diuers, ils produisent diuers essects: parmy un si grand nombre de Sau-

uages qui s'affligeoient de mon depart, plusieurs entremeslans || des demandes parmy leurs pleurs, me 793 disoient: Gabriel, si en fin tu és resolu de partir pour Kebec, & que ton dessein soit de reuenir (comme nous t'en supplions), rapporte-nous quelque chose de ton païs, des rassades, des prunes, des aleines, des cousteaux, ou ce que tu voudras, car comme tu sçais, nous fommes fort pauures en meubles, & autres choses que vous auez en abondance. Et si de plus tu pouuois, difoient quelqu'uns, nous faire present de tes sendales de bois, nous t'en aurions de l'obligation & te donnerions quelque chofe en eschange, car elles nous semblent fort commodes, & puis nos Moyenti tascheroient d'en faire de mesme pour nous exempter de l'incommodité du pied nud & des espines qui nous blessent en marchans, & ie taschois de les contenter tous, de parolle ou autrement, & les laisser auec cette esperance que ie les reuerrois en bref, & leur apporterois quelque chose, comme en effect c'estoit bien mon dessein, si Dieu n'en eust autrement disposé.

Ayant pris congé du bon Pere Nicolas auec promesse de le reuoir au plustost (si Dieu & l'obeissance me le permettoient), ie partis de nostre cabane un soir affez tard auec mes Sauuages & allames coucher fur le bord du lac, d'où nous partimes le lendemain matin moy fixiesme, dans un canot tellement vieil & rompu, qu'à peine eufmes-nous aduancé deux ou trois heures de chemin, qu'il fist eau partout, nous contraignit de prendre terre, & nous cabaner en un cul de fac (auec d'autres Sauuages || qui alloient au Sague- 794 nay) d'où nous renuoyames querir un canot en nostre

bourgade de S. Iofeph, par deux de nos hommes aufquels ie donnay un petit mot de lettre pour le P. Nicolas que ie leur expliquay, & attendant leur retour (apres auoir feruy Dieu)i'emploiayle reste du temps à visiter tous ces pauures voyageurs, desquels i'appris la paix, la patience & la sobrieté qu'il faut auoir en voyageant, lesquels ils pratiquoient merueilleusement bien.

Leurs canots estoient fort petits & aysez à tourner, aux plus grands il y pouuoit trois hommes, & aux plus petits deux auec leurs viures & marchandises. Ie leur demanday la raifon pourquoy ils fe feruoient de si petits canots; mais ils me firent entendre qu'ils auoient tant de fascheux chemins à faire. & des destroicts parmy les rochers si difficiles à passer, auec des fauts de fept à huit lieuës où il falloit tout porter, qu'auec de plus grands canots ils ne pourroient passer. le louë Dieu en toutes choses, & admire sa diuine Prouidence, que si bien il nous donne les choses neceffaires à la vie du corps plus abondamment qu'aux Sauuages, il douë aussi ces pauures gens d'une patience au dessus de nous, qui supplée au dessaut des petites commoditez qui leur manquent plus qu'à nous.

Nostre canot estant arriué, ie ne vous sçaurois expliquer l'admiration que nos Sauuages firent du petit mot de lettre que i'auois enuoyé au P. Nicolas, difant que ce petit papier auoit parlé à mon frere, & luy 795 auoit dit il tout le discours que ie leur auois tenu par deca, & que nous estions plus que tous les hommes du monde, & en contoient l'histoire à tous, qui pleins d'estonnement admiroient ce secret, qui en esset est admirable. Cela me seruit bien à Kebec lors que ie

leur mis en main les petites necessitez que i'enuoiay audit Pere auec un mot de lettre, car leur ayant dit que s'ils y faisoient faute ce petit papier les accuseroit, ils le creurent tellement que sans regarder au pacquet, ils le rendirent fidellement au Pere.

Nous lifons presque une semblable histoire au sommaire des choses des Indes de Pierre Martyr, & d'autres en plusieurs endroits és histoires de ceux qui ont voyagé & conuerfé parmy les peuples Sauuages, mais comme la chose est de soy assez commune & triuiale, ie me deporte d'en dire dauantage pour ce coup.

Toutes nos petites affaires estant faictes & disposées pour partir, nous fifmes voile auec telle diligence, qu'enuiron le midy nous rataignimes le Truchement Bruslé, accompagné de cinq ou 6. canots du village de Toenchain, qui vogoient pour Kebec, auec lesquels nous fumes loger au plus prochain village des Algoumequins, où dés que nous fumes cabanez, ie fus par tout visiter ces bonnes gens qui estoient assez bien aprouisionnez de poisson, particulierement de grands esturgeons gros comme de petits enfans, de quoy ie demeuray estonné.

|| Entrans dans le village, ie trouuoy presque par 796 tout deuant les cabanes une quantité de fang de plufieurs grands esturgeons qui y auoit \* esté esuentrez; i'eusse bien desiré en traicter quelque morceau, mais ie n'auois pas de quoy; à la fin la fortune m'en voulut & trouuay un bon homme chantant auprés d'un grand feu où cuifoit un esturgeon decouppé par morceaux dans la chaudiere qui estoit sur le feu; m'approchant de luy il interrompit sa chanson, s'informa

qui i'estois & qui m'auoit là conduict: apres luy auoir rendu responce & satisfait à sa demande (car il parloit Huron) il me pria du festin, de quoy ie fus fort ayse, & luy promis de m'y trouuer plus pour auoir fuiet de leur parler de Dieu & apprendre quelque chose de leurs ceremonies, que pour le desir de la bonne chere. quoy qu'elle me vint bien à propos pour les grands ieusnes que la necessité m'auoit enioints depuis longtemps d'un tel rencontre.

A peine fus-ie de retour dans nostre cabane, que le femoneur du festin s'y trouua, lequel donna à chacun de ceux qu'il inuitoit une petite buchette, de la longueur & groffeur du petit doigt, pour marque qu'ils estoient du nombre des inuités, & non les autres qui n'en pouuoient monstrer autant, qui est un ordre qui ne se pratique point entre les autres Nations, non plus que de porter par les inuitez des farines au festin,

comme firent nos Hurons pour le boüillon.

797

Il fe trouua prés de 50. hommes à ce festin, || lesquels furent tous rassassez plus que suffisamment de ce grand poisson, duquel chacun eut un bon morceau & une escuellée de la fagamité huylée. Pendant qu'on vuidoit les chaudieres, les Algoumequins les uns apres les autres firent l'exercice des armes pour faire voir à nos Hurons leur addresse & vaillantise aussi bien aux armesqu'au plat, & que s'ils auoient des ennemis, ils auoient aussi de la force & du courage pour les furmonter. A la fin ie leur parlay un peu de Dieu & de leur salut, à quoy ils sembloient prendre un singulier plaifir, & puis nous nous retirames tous chacun à fon quartier & pensames de nostre voyage.

Le lendemain matin, apres auoir prié & desieuné, nous nous embarquames, & fumes loger fur un grand rocher ioignant la riuiere, où ie m'accommoday dans un lieu caué dans le roc, qui estoit là en sorme de cercueil; le list & le cheuet en estoient bien durs à la verité, mais ô mon Dieu, vostre sacré corps, & vostre chef couronné d'espines, estoient encores bien plus durement accommodés sur l'arbre de la saincte Croix, où mes pechez vous auoient attachez: pour l'amour de vous Monseigneur, ie me souciois assez peu de ma peine & m'y accoustumois, il n'y auoit que les piqueures des mousquites & moucherons, en nombre presque infiny dans ces deserts, qui me faisoient souuent crier à vous, & vous demander patience & la delivrance de ces importuns animaux, qui ne me donnoient aucun relasche ny le iour ny la nuict.

|| Enuiron l'heure du midy apparut l'arc en Ciel à 798 l'entour du Soleil, auec de si viues & diuerses couleurs, qu'elles attirerent long-temps mes yeux en admiration, puis un de nos Sauuages nommé Andatayon, passant prés d'un petit islet, tua d'un coup de fleche un animal ressemblant à une souyne ou martre, elle auoitses petites mamelles pleines de laict, qui me fait croire que ses petits n'estoient pas loin de là : & cet amour que la nature luy auoit donné pour fa vie & pour ses petits luy donna aussi le courage de trauerser les eauës & d'emporter la fleche qu'elle auoit au trauers du corps, qui luy fortoit également des deux costés, de sorte que sans la diligence de nos Sauuages qui luy couperent chemin, elle estoit perduë pour nous; ils l'escorcherent, en ietterent la chair.

qu'ils n'estimoient pas bonne, & se contenterent de la fourrure, de laquelle ils firent un petit fac à petun. & de là continuans nostre chemin, nous allasmes à l'entrée de la riuiere qui vient du lac des Epicerinys se descharger dans la mer douce.

Le iour ensuiuant, apres auoir passé un petit saut, nous trouuames deux cabanes d'Algoumequins dreffées fur le bord de la riuiere, desquels nous traitames une grande escorce à cabaner & un morceau de poisfon frais pour du bled d'Inde, duquel nous auions assez & trop de l'autre. De là nous nous egarames aussi bien que le iour precedent, par des sentiers destournez & dans des païs fort aspres & montagneux, 700 couuerts de bois, desquels nous eumes || bien de la peine nous retirer & remettre dans le droit chemin.

Nous portames apres à fix fauts affez proches les uns des autres, puis à un septiesme assez grand, au bout duquel nous trouuames quatre cabanes d'Algoumequins desquelles \* nous primes langue, & sceumes apres nous estre un peu rafraischis auec eux, qu'ils estoient partis pour un voyage de long cours, & neantmoins ils n'auoient aucune prouision de viures, que ce qu'ils pouvoient chasser & pescher chemin faisant, qu'estoit proprement marcher à l'Apostolique s'ils eusfent esté Chrestiens.

Nous partimes de là fur le foir & allasmes cabaner fur une montagne proche le lac des Sorciers, où nous fumes visitez de plusieurs Sauuages passans, car ils ont par tout ceste coustume de visiter les cabanes qu'ils rencontrent & les autres de les receuoir courtoisement & amiablement, du moins de visage, s'ils ne peuuent

dauantage, car pour le viure ils n'en ont iamais gueres trop.

Dés le lendemain matin que nous eumes fait chaudiere, nous nous embarquames dans nostre Nauire d'escorce, guere plus asseuré que la gondole de ioncs du petit Moyse, & trauersames assez sauorablement le lac Epicerinyen de 10. ou 12. lieuës de traich, lequel pour sa beauté & bonté merite bien que ie vous en fasse une description particuliere, apres que nous nous serons cabanez sur la riue du canal de nostre lac Epicerinyen assez proche de leur village, & de plusieurs cabanes de passagers.

|| Du lac & pays des Epiceriny ens. — Des armoiries 800 des Sauuages. — Du P. Nicolas fubmergé, & de la Nation de l'Isle.

## CHAPITRE VII.

Le lac des Skecaneronons est un lac beau à merueille, prosond & sort poissonneux, duquel les Sauuages qui habitent ses riues tirent une bonne partie de l'année leur principale nourriture & aliment, car les esturgeons, brochets & autres diuerses especes de poissons qu'il y a en grand nombre sont tres-excellens & delicats au possible, pour estre l'eau sort claire & nette. Il est de sorme sur-ouale, c'est à dire un peu plus long que large, ayant de circuit plus de 25. lieuës, selon que ie pu iuger à la trauerse. Les petites Isles qu'il enceint seruent sort à propos de retraisse aux Sauuages du pays, pour le temps de la pesche, où ils ont la commodité du bois pour faire chaudiere & de

la prairie pour faire seicherie.

Quant il fait tant foit peu de vent, les Sauuages le trauersent auec grandes apprehensions, pour ce qu'il s'ensie alors comme une petite mer, mais ce qui est le plus admirable & de quoy ie m'estonnois le plus en ce lac, est (si ie ne me trompe) qu'il se descharge par les deux extremités opposites: car du costé des || Hurons il desgorge cette grande riuiere qui se va rendre dans la mer douce, & du costé de Kebec, il se descharge par un canal de sept ou huist toises de larges \*, mais tellement embarrassé du bois que les vents y ont fait tomber à succession de temps, qu'on n'y peut passer qu'auec peine, & en destournant continuellement les bois de la main ou des auirons.

On dit que la chasse est abondante dans le païs, mais il me semble que sans ce lac les Sauuages Epicerinyens auroient de la peine à viure, car le poil & la plume ne se prennent pas aysement, si les neiges ne sont hautes pour le poil, & la saison propre pour la plume.

Le païs n'est pas beaucoup aggreable à cause des rochers & terres sablonneuses qui se voyent en beaucoup d'endroits, & neantmoins ses habitans en sont estat comme de l'Arabie heureuse, & pour ce disoient de fort bonne grace à lean Richer leur truchement, que c'estoit la seule beauté de leur païs qui l'auoit attiré, dont ils inferoient de là que la France estoit peu de chose en comparaison, puis qu'il l'auoit quittée & vouloit viure auec eux.

801

Tout nostre petit sait estant dressé, ie sus visiter le village des Sorciers, à la portée du pistolet, desquels ie traictay un morceau d'esturgeon pour un petit coufteau sermant, car ils ne firent point estat de rassade rouge, qui est celle que toutes les autres Nations estimoient principalement.

Le matin venu nous nauigeames par le canal enuiron un petit quart de lieuë, puis nous || primes terre,
& marchames par des chemins tres-fascheux & dissiciles plus de quatre bonnes lieuës, excepté deux de nos
hommes qui pour se soulager d'une partie du chemin
conduirent leur canot par un ruisseau, auquel neantmoins ils se trouuerent souuent sort embarrassés &
fort en peine, tant pour son peu d'eau, que pour le
bois tombé dedans qui les empeschoit de passer, ce qui
les contraignit à la fin de quitter ce ruisseau, prendre
le canot & les marchandises sur leurs espaules, &

d'aller par les terres comme nous.

Ie portois les auirons du canot pour ma part du bagage, auec quelqu'autre petit pacquet, auec quoy ie pensay tomber dans un prosond canal, marchant sur des boises mal asseurées; mais nostre Seigneur qui me voyoit des-ia assez en peine, m'en garentit, & tombay fauorablement sur le sable sans me blesser, & puis ie me releuay un peu moüillé & en peine qu'estoient deuenus mes gens, car ils estoient si legers du pied que ie les perdois de veuë à tout moment, à cause des bois, vallées & montagnes, & qu'il n'y auoit point de sentiers battus, mais à leur appel ie me remettois & allois à eux, lesquels au lieu de me crier m'encourageoient & excusoient ma lassitude qu'ils eussent bien

802

désiré soulager, & nemecontraignoienten rien; d'une chose estois-ie bien asseuré qu'ils ne m'abandonneroient pas, ne me laisseroient à la mercy des ours, plustost ils m'eussent porté sur leurs espaules que de me laisser malade, ou miserablement mourir sur les 803 champs, comme || font les Sauuages errans leurs parens malades, trop vieux, ou du tout impotans.

Ce long & penible chemin fait, nous trouuames un lac, long d'une lieuë ou enuiron, au bout duquel ayant porté à un petit faut, nous rencontrames la grand \* riuiere des Algoumequins qui descend à Ke-

bec, fur laquelle nous nous embarquames.

Depuis le païs des Hurons fortans de la mer douce iusques à l'entrée du lac des Epicerinys, nous auions tousiours eu le courant de l'eau contraire, mais depuis le canal du mesme lac qui se descharge par deca jusques à Kebec, nous l'eumes toussours & les ruisseaux & riuieres fauorables, tellement qu'on peut inferer de là, que la terre des Epicerinys est plus haute que celle des Hurons & de Kebec.

Nous ne fuiuimes pas toufiours, en descendant, le mesme chemin que nous prismes en montant, comme ie remarquay tres-bien en ce que nous fusmes un long temps destournez par les terres & les lacs, sans tenir de riuieres, ie ne sçay par qu'elle \* consideration, car le chemin en estoit plus long & penible, sinon que nous euitames le faut des Cousteaux, que les Sauuages nomment ainsi à cause que les pierres dures y coupent les pieds nuds comme cousteaux, ny par beaucoup d'autres endroits que nous auions passé en montant.

En fin apres auoir bien trainé, heurté & porté, nostre pauure canot, il fallut luy donner congé, car il n'en pouuoit plus, faisoit force eau, & nous menaçoit de couler à fond si on ny \* reme- || dioit promptement. 804 Il fut donc question d'en faire un autre pour le reste du voyage, car dedemeurer en cheminil n'y auoit point d'apparence, & d'auancer il n'v auoit plus moyen. Mes Sauuages furent donc chercher des escorces de bouleaux dans les plus prochaines forests pour y trauailler en toute diligence, pendant que ie restay seul en nostre cabane ioignant deux autres d'Algoumequins auec lesquels ie m'entretins.

Ces Algoumequins auoient deux ieunes ours priuez, gros comme moutons, qui continuellement luttoient, couroient & se iouoient par ensemble, puis c'efloit à qui auroit plussost monté un arbre qu'ils embrassoient comme un homme & descendoient de mesme: mais l'heure du repas venuë, ces meschans animaux ne nous donnerent aucun repos, car de leur\* dents & de leurs pattes, ils nous vouloient arracher nos escuelles pour en manger la sagamité.

Mes Sauuages rapporterent auec leurs escorces, une tortuë pleine d'œufs, qu'ils firent cuire viue les pattes contre-mont fous les cendres chaudes, & m'en firent manger les œufs gros & iaunes comme le moyeu d'un œuf de poulle, sa chair sembloit yeau, mais i'eusse esté fort ayse de m'en priuer, plustost que de voir enseuelir dans les brasiers ardans cette pauure beste en vie, qu'ils accommoderent de la forte, peutestre en sacrifice, car comme i'av dit ailleurs ils en ont quelque espece.

Ce lieu estoit fort plaisant & aggreable, accommodé 805 d'un très-beau bois de gros pins fort || hauts, droits & presque d'une egale grosseur & hauteur, sans meslange d'aucun autre bois que de pins, net & vuide de brossailles & halliers, de sorte qu'il sembloit estre l'œuure & le trauail d'un excellent iardinier.

Auant partir de là, mes Sauuages y afficherent les armoiries du bourg de S. Joseph, autrement Quieunonascaran; car chacun bourg ou village des Hurons a ses armoiries particulieres, qu'ils affichent sur les chemins faisans voyages, lorsqu'ils veulent qu'on sçache qu'ils ont passé celle part, ou pour autre raison qu'ils ne m'ont pas fait scauoir.

Les armoiries de S. Joseph furent depeintes sur un morceau d'escorce de bouleau, de la grandeur d'une fueille de papier, où il y auoit un canot grofsierement crayonné auec autant de traicts noirs tirez dedans comme ils estoient d'hommes, & pour marqueque l'estois en leur compagnie, ils auoient grossierement depeint un homme au-dessus des traicts du milieu, & me dirent qu'ils faisoient ce personnage ainsi haut esleué par-dessus les autres, pour donner à entendre aux passans qu'ils auoient un Capitaine Francois auec eux (car ainfi m'appelloient-ils), & au bas de l'escorce pendoit un morceau de bois sec, d'enuiron demy-pied de longueur & gros comme trois doigts, attaché d'un brin d'escorce, puis ils pendirent cette armoirie au bout d'une perche fichée en terre, un peu penchante fur le chemin.

Toute cette ceremonie estant acheuée, nous parti-806 mes auec nostre nouueau canot, & por- || tames en-

cores ce iour-là mesme tout nostre equipage à 6. ou 7. fauts, mais comme nous pensasmes apres descendre un courant d'eau, nous fusmes portez si rudement contre un rocher, qu'il fist un trou dans nostre canot, qui le pensa couler à fond, si la diligence de nos hommes ne nous eust mis promptement à terre, où nous recousimes une piece à la blessure.

Je ne fay point icy mention de tous les hazards & dangers que nous courufmes en chemin, ny de tous les fauts où il nous fallut porter tous nos pacquets par de tres-longs & fascheux chemins, ny comme beaucoup de fois nous courusmes risque de nostre vie, & d'estre submergez dans les cheutes d'eau espouuentables, comme a esté du depuis le bon P. Nicolas & un ieune garçon François nostre disciple, qui le suyuoit de près dans un autre canot, pour ce que ces dangers & perils font si frequens & ordinaires, qu'en les descriuans tous, ils sembleroient des redites par trop rebatues, c'est pourquoy ie me contente d'en rapporter icy quelqu'uns, & lors seulement que le suiet m'y oblige.

Le foir, apres un long trauail, nous cabanames à l'entrée d'un faut, d'où ie fus long-temps en doute que vouloit dire un grand bruit accompagné d'une grande & obscure sumée qui s'eleuoit iusques à perte de veuë. Ie disois, ou qu'il y auoit là un village ou que le feu estoit dans la forest à une lieuë de nous, mais ie me trompois en toutes les deux fortes, car ce grand bruit & ces fumées prouenoient d'une cheute | d'eau 807 de 25. ou 30. pieds de haut entre des rochers que nous trouuames le lendemain matin. Apres ce faut,

enuiron la portée d'une arquebuzade, nous rencontrames sur le bord de la mesme riuiere ce puissant rocher, duquel i'ay fait mention au chapitre 30. de ce 2. livre, que mes Sauuages croyoient auoir esté homme mortel comme nous, & puis metamorphosé en ceste pierre par la permission & le vouloir du Createur. A un quart de lieuë de là, nous trouuames encore une terre haute, entremessée de rochers, plate & unie au dessus & qui seruoit comme d'une haute muraille à ceste riuiere Algoumequine.

Ce fut icy où mes gens, pour ne me pouuoir perfuader que ceste montagne eust un esprit viuant dans ses entrailles, qui la regit & gouuerne, m'en monstrerent un visage assez austere contre leur ordinaire. Apres nous portames encores tout nostre equipage à 3. ou 4. sauts, au dernier desquels nous nous arrestames un peu à couuert sous des arbres pendant un grand orage qui nous auoit des-ia percés, de toutes parts iusques aux os, puis apres auoir encore passé un grand saut où le canot sut en partie porté & en partie traisné, susmes cabaner sur une pointe de terre haute esleuée contre la riuiere qui vient du Saguenay & va à Kebec, & celle-cy qui se rendoit & perdoit dedans tout de trauers.

Les Hurons descendent iusqu'icy pour aller au Saguenay, & vont contre-mont l'eau, & neantmoins la riuiere du Saguenay qui entre dans || la grande riuiere S. Laurens à Tadoussac, à \* son fil & courant tout contraire, tellement qu'il faut necessairement que ce soient deux riuieres distinctes, & non une seule, puisque toutes deux se rendent & se perdent dans le

808

mesme sleuue S. Laurens, il est vray qu'il y a de la distance d'un lieu à l'autre prés de 200. lieuës, c'est pourquoy ie n'asseure nullement de rien, puis mesmes que nous changeames si souuent de chemin, allans & reuenans des Hurons à Kebec, que cela m'a fait perdrel'entiere certitude & la vraye cognoissance du droit chemin & de la situation des lieux, autrement ie l'aurois mieux obseruée.

Nous laissames le chemin de main gauche qui conduit en la Prouince du Saguenay, & prismes celuy qui est à droite pour Kebec, mais il me resouuient encore de l'estonnement admirable que causoit en nos yeux ce meslange de riuieres, car nous fifmes plus de 6. ou 7. lieuës de chemin que ie ne pouuois encore fortir de l'opinion (ce qui ne pouuoit estre) que nous allions contre-mont l'eau, & ce qui me mit en ceste erreur fut la grande difficulté que nous eumes à doubler la pointe & que le long de la riuiere iufqu'au faut l'eau se soustenoit, s'enfloit, tournoyoit & boüillonnoit par tout comme une chaudiere fur un grand feu, puis des raports & traisnées d'eau qui nous venoient à la rencontre un fort long espace de temps, & auec tant de vitesse, que si nous n'eussions esté habiles de nous en destourner auec la mesme promptitude, nous estions pour nous y perdre & submerger. Ie demanday à mes Sauuages que c'estoit, & || d'où cela pouuoit proceder; ils me respondirent que c'estoit un œuure du diable ou le diable mesme.

Approchans du faut, un tres-mauuais & dangereux endroit, nous receumes des grands coups de vagues dans nostre canot, & encor en danger de pis si les

809

Sauuages n'eussent esté stilez & habiles à la conduite d'iceluy. Pour leur particulier ils se soucioient assez peu d'estre moüillez, car ils n'auoient point d'habits fur le dos qui les empeschat de dormir à sec, mais pour mov cela m'estoit un peu incommode, & craignois fort pour nos liures particulierement, mais cette crainte ne m'empeschoit pas d'estre bien mouillé, & de me leuer le matin sans estre seiché.

Nous nous trouuasmes un iour bien empeschés dans des grands bourbiers & profondes fanges, approchant d'un lac, où il nous fallut passer auec des peines nompareilles, & si subtilement & legerement du pied que nous pensions à toute heure enfoncer iusques par dessus la teste au profond du lac, qui portoit en partie cette grande estenduë de terre noire & fangeuse : car en effet tout trembloit sous nous.

De là nous allasmes prendre nostre giste en une ancre de terre, où desia estoient cabanez depuis quatre iours un bon vieillard Huron, auec deux ieunes garcons, qui estoient là attendans compagnie pour pas-810 fer à la traite par le pays de Honqueronons; car || ils n'y ofoient passer seuls, pour ce que ce peuple est malicieux iusques là que de ne laisser passer par leurs terres au temps de la traicte un ou deux canots feulement, mais veulent qu'ils s'attendent l'un l'autre, & passent tous à la fois, pour auoir leurs bleds & farines à meilleur prix, qu'ils leur contraignent de traiter pour des pelleteries.

Le lendemain arriverent encore deux autres canots Hurons, qui cabanerent auprés de nous; mais pour cela personne n'osoit se hasarder de passer, peur d'un

affront. A la fin mes hommes, qui n'estoient pas en resolution de faire là un si long seiour, me supplierent d'accepter la charge de Capitaine de leurs canots, & d'auouer pour miennes toutes leurs marchandises, bleds & farines, ce que ie sis par charité & pour leur conservation, car sans cette invention ils n'eussent pas ozé passer, & passants ils eussent peut estre esté aussi maltraitez de ce peuple superbe que deux autres canots Hurons qui n'estoient point de nostre bande, & voulurent tenter la fortune contre nostre aduis, mais à leur despens, car leurs marchandises leur surent ostées & en partie vollées, & le reste payé à vil prix.

|| Des Honqueronons ou Sauuages de l'Isle, & de 811 leur humeur, & d'un lac couuert de papillons.

## CHAPITRE VIII.

Nous partismes donc de cette ancre de terre, mais ayans à peine aduancé une demie-heure de chemin, nous apperceumes deux cabanes que nous creumes estre de l'Isle, dressées en un cul de sac, en lieu eminent, d'où on pouuoit descouurir de loing tous ceux qui entroient dans leurs terres. Mes Sauuages les voyans eurent opinion que c'estoient sentinelles posées pour leur en empescher le passage, & qu'il estoit necessaire de les aller recognoistre, & sçauoir d'eux si c'estoit à nous à qui ils en vouloient, & là-dessus me

prierent de me cacher dans le canot, afin que n'estant apperceu d'eux, ie peusse estre tesmoin auriculaire de leur discourtoisie & dispute, pour leur en faire aprés une reprimande, & m'ils \* n'auroient garde, car difoient-ils, s'ils vous apperceuoient auant de nous parler, ils n'auroient garde de nous gourmander, & par ainsi vous seriez en doute de leur malice & de nostre iuste apprehension.

812

Nous approchames de ces deux cabanes || en la pofture qu'ils desirerent, & leur parlames un assez longtemps, mais ces pauures gens ne fongeoient à rien moins qu'à nous, & ne s'estoient là cabanez que pour la pesche & la chasse, à quoy ils s'occupoient pour viure, & par ainsi nous reprismes promptement nostre routte, & allames passer par un lac assez grand, & de là par la riuiere qui conduit au village, laissant à main gauche le droit chemin de Kebec, d'où on comptoit de là enuiron cent quatre vingts lieuës.

Ie louë mon Dieu de toutes choses, & le prie que ma peine & mon trauail luy foient agreables, mais il est vray que nous pensames perir ce iour-là en deux tresmauuais endroits proche la cheute du lac dans la riuiere, où l'eau par ses soudains sousleuemens & fes ondes inopinées nous penfa engloutir & couler à

fond.

Ces perils passés, nous fumes descendre dans un petit bois taillis, tout couuert de fraizes, desquelles nous filmes nostre meilleur repas, & reprimes nouuelles forces pour passer iusques à nos Quieunontateronons, où nous arriuames ce iour-là mesme, apres auoir faict vingt lieuës & plus de chemin.

Ce village estoit placé sur le bord de la riuiere dans une belle pleine, d'où nous fumes apperceus à plus d'une lieuë du port, où presque tous les Sauuages se rendirent auec de grandes huées & des bruits qui nous || estourdissoient, car on n'entendoit partout 813 qu'une voix, ou par complimens, ou pour se mocquer de nous, qui nous rengions à leur mercy, ie croy neantmoins le premier par une raison qu'ils esperoient profiter de nos viures, car à mesme temps que nous eumes mis pied à terre, ils fauterent dans nostre canot, & se faisirent de nos bleds & farines, pour les eschanger à leur deuotion contre des pelleteries qu'ils ont à foison; mais comme la charité bien ordonnée commence à foy-mesme, scachans que nos viures nous faifoient befoin, i'v mis le hola (car mes gens n'ofoient dire mot), & par ce moyen tout nous fut conserué, & porté au lieu que choisimes pour cabaner, un petit iet de pierre esloigné du village, pour euiter leurs trop frequentes vilites.

Il ne faut point douter neantmoins que ces Honqueronons ne vissent bien (comme ils nous en firent quelque \* reproches) que les bleds & farines n'estoient point à moy, & que ce que ie m'en disois le maistre estoit de l'inuention de mes gens, qui m'en auoient prié pour les conseruer, & s'exempter de leur violence & importunité, mais il leur fallut auoir patience & mortifier leur fentiment, car ils n'osoient m'attaquer ou me faire du desplaisir, peur du retour à la traitte de Kebec, où ils ont accoustumé d'aller tous les ansfaireleur emploite, & rapporter des marchandises.

Ce peuple est (à mon aduis) le plus reue- || che, le 814

plus superbe & le moins courtois de tous ceux que i'ay iamais conuersé en toutes les terres du Canada, du moins me l'a-il semblé pour le peu que ie les av pratiqués, mais aussi est-il le mieux couverte. \* le mieux matachié, & le plus ioliuement paré de tous, comme si la brauerie estoit inseparablement attachée à la superbe & la vanité, comme nous voyons en quelque \* parens de nos Religieux, lesquels semblent auoir honte de s'aduoüer pour tels, pour les voir pauurement habillez, mesprisez des gens du neant, crottez, mal chausfez, & mandier par les ruës auec la beface, comme pauures de Iesus Crist. O siecle peruerty, o vanité deplorable, vous mesprisez ceux qui ont choisi la bassesse pour l'amour de lesus-Christ, mais ce sera à vostre confusion, car ils feront un iour vos Iuges & condamneront vostre mespris, car pourquoy en faitesvous moins d'estat que s'ils estoient seculiers?

Les ieunes femmes & filles fembloient des Nymphes, tant elles estoient bien aiustées, & des Comediennes, tant elles estoient legeres du pied; vous les voyez la teste leuée par le village, couvertes de matachias, sauter, courir, & se resiouir plaisamment comme si elles eussent esté asseurées d'une éternelle felicité, ainsi au vray dire elle 'n'ont pas peur d'un Enfer, ny de perdre un Paradis: qu'elles ayent quelque chose à manger, les voylà contentes, si elles n'ont rien elles ont la patience. || Nous passames tout le reste du iour dans nostre cabane, & encore le suiuant, pour la venuë du Truchement Bruslé, puis nous troussames bagage dés le lendemain matin, car nous mourions de faim sans pouvoir obtenir un seul morceau de pois-

fon qu'à prix desraisonnable, peut estre par un ressentiment de ne leur auoir laissé nos bleds & farines à l'abandon, comme ils s'estoient promis. Ils ne laissoient pourtant de nous venir voir en nostre cabane, mais plussost pour nous observer que pour s'instruire de leur salut, & nous saire offre de leur service.

Au partir du village, nous allames cabaner en un lieu tres-propre pour la pesche, d'où nous eumes du poisson de diuerses especes plus que suffisamment pour tout ce iour-là, nous en fismes de rostis & de boüillis, sans autre sauce que du bon appetit, mais mes gens qui n'escailloient point celuy qu'ils deminssoient dans le brouët, non plus que celuy qui se mangeoit en autre saçon (telle estant leur coustume), estoit la cause qu'à chaque cueillerée de sagamité qu'on prenoit, il en falloit cracher une partie dehors, & pour une autre inciuilité, s'ils auoient un morceau de viande à deminsser, ils se servoient de leur \*pieds crottez pour la tenir, & d'un meschant cousteau pour la couper.

Les grands orages qu'il fit ce iour-là, & qui durerent iusques au lendemain matin, nous || firent loger
fort incommodement dans un marets, où d'auanture
nous trouuames un chien égaré, que mes Sauuages
prirent & tuerent,à coups de haches, puis le firent
boüillir pour nostre soupper. Comme au Chef ils me
presenterent la teste, mais ie vous asseure que sa
grand'gueule beante la rendoit si hideuse & de mauuaise grace, que ie n'eus pas assez de courage pour en
manger, & me contentay d'un morceau de la cuisse,
que ie trouuay tres-bonne.

818

Ces bons Sauuages me desnichoient parsois des aigles, mais commecesont oyseaux tres-lourds, quand i'estois las de les porter, nous en faisions chaudiere, & nous seruoient de pitance, excepté d'une qu'ils ne voulurent point manger, ie ne sçay par qu'elle \* superstition, car comme i'estois occupé hors de la cabane auec quelque \* Sauuages, ils luy tordirent le col pour auoir ses cousteaux, & la ietterent au loing, me donnant à entendre qu'elle estoit morte d'elle-mesme, & qu'ils n'y auoient pas cooperé, ce que ie ne pû croire, & pour preuue ie leur monstray le col rompu, & neantmoins ils n'en voulurent iamais manger, ny prendre la peine de la faire cuire, peut estre pour auoir esté estoussée.

Le iour ensuiuant, apres auoir tout porté à cinq ou six sauts, & passé par des lieux tres-perilleux, nous primes giste en un petit hameau d'Algoumequins, sur le bord de la riuiere, qui a en cet endroit plus d'une bonne lieuë de large, ie sus visiter tout ce peu de || cabanes qu'il y auoit là, faites en rond, & desquelles l'entrée estoit sort estroite, bouchée d'une petite peau d'eslan, mais si pauures au dedans, qu'elles me sembloient les hermitages des anciens peres hermites de la Thebayde, selon qu'on les despeint.

Le lieu estoit aussi pauure & sterile comme les maisons, car ce n'estoit qu'un rocher couuert d'un peu de sable par endroits, & de quelque \* petits arbrisseaux qui servoient de retraite aux oyseaux, ie sus par tout chercher des fraizes & des bleuëts, mais tout estoit desia dissipé, car comme ces petits fruics servuent de manne aux Algoumequins, ils les amassent

817

foigneusement pour en faire seicherie. Le Truchement Bruslé, qui nous suivoit de prés, nous y vint trouuer & s'y logea, mais aussi incommodement que nous.

Le matin venu, nous batimes aux champs fans tambour, car il n'y auoit point de plaisir en lieu si miserable, & vismes enuiron midy deux arcs-en-ciel, fort visibles & apparens, qui tenoient deuant nous les deux bords du fleuue, comme deux arcades fous lesquelles il fembloit à tout moment que deuffions paffer. Il y a eu de certains peuples qui l'ont eu en telle veneration, que s'ils le voyoient paroistre en l'air, ils fermoient la bouche aussi tost, & y portoient la main deuant, pour ce qu'ils s'imaginoient que s'ils l'ouuroient tant soit peu, leurs dents en seroient pourries & gastées. le n'ay point veu pratiquer cette sottise entre nos Hurons, || mais ils en croyoient bien d'autres 818 qui ne vallent guere mieux.

Le foir arriué, mes Sauuages mangerent un \* aigle de laquelle ie ne mangeay pas feulement du boüillon, & encor moins de la chair, car il estoit iour de Vendredy; ces pauures gens m'en demanderent la raifon, car ils scauoient bien ma necessité, & le peu que nous auions pris le matin au partir, & ayant sceu que ie le faisois pour l'amour du bon Iesus, ils en resterent fort edifiez & contens, car comme ils font exacts observateurs de leurs ceremonies, ils trouvoient aussi tres-bon que nous fissions selon nostre croyance, & eussent trouué mauuais qu'eussions fait du contraire pour aucun respect.

Si tost qu'il commença à saire iour, nous nous mis-

mes fur l'eau, couuertes \* par tout d'un nombre prefque infiny de papillons, en l'estenduë de plus de trois heures de chemin, & la riuiere qui sembloit un lac en cet espace, large de plus de demye-lieuë, estoit de mesme partout couuerte de ces petits animaux, de sorte que i'eusse auparauant douté, s'il y en auroit bien eu autant en tout le reste du Canada comme il s'y en estoit noyé dans cette seule riuiere. De dire quel vent les auoit là amenez, & comme il s'y en est pû trouuer un si grand nombre en un seul endroit, c'est ce que ie sçay moins que des mousquites & cousins \*, qui sont engendrez de la pourriture des bois.

Passé cette mer de papillons, nous trouuames une 819 || cheute d'eau dans laquelle un François nommé la Montagne, pensa tomber auec tous ses Sauuages, d'où ils ne se fussent iamais retirez que morts & brisez des rochers. Leur imprudence les auoit mis dans ce danger, pour n'auoir pas assez tost pris terre, & s'ils ne se fussent promptement iettez dans l'eau, le courant les iettoit infailliblement dans le precipice, & de là à la mort, qu'estoit la fin de leur voyage.

Du faut de la Chaudière, de la petite Nation, & de la difficulté que nous eumes auec les Algoumequins & Montagnais, du tresor publique des Hurons, & la suitte de nostre voyage iusques à Kebec.

## CHAPITRE IX.

Nous auons cy deuant fait mention de plusieurs

cheutes d'eau, & de quantité de fauts tres-dangereux, mais en comparaison de tous ceux-là, celuy de la Chaudiere, que nous trouuames demye-heure de chemin apres celuy de la montagne, est le plus admirable & le plus perilleux de tous: car outre le grand bruit que cause sa cheute de || plus de sept ou huit brasses de 820 haut entre des rochers, qui se fait entendre de plus de deux lieuës de loin, il est large d'un grand quart de lieuë, trauersé de quantité de petites Isles, qui ne sont que rochers aspres & difficilles, couverts en partie de petits bois, le tout entrecoupé de concauitez & precipices, que ces boüillons & cheutes ont fait à fucceffion temps\*, & particulierement à un certain endroict où l'eau tombe de telle impetuosité sur un rocher au milieu de la riuiere, qu'il s'y est caué un large & profond bassin: si bien que l'eau courant là dedans circulairement, y fait de tres-violans & puifsans bouillons, qui envoyent en l'air de telles sumées du poudrin de l'eau qu'elles obscurcissent partout l'air où elles passent.

Il y a encore un autre semblable bassin, ou chaudiere, presque aussi large, impetueux & furieux que le premier, & de mesme rend ses eauës en des grands precipices, & cheutes de plusieurs toises de haut. Les Montagnais & Canadiens, à raison de ces deux grandes concauitez qui boüillonnent & rendent ces grandes sumées, ont donné à ce saut le nom Assicou, & les Hurons Anoo, qui veut dire chaudiere en l'une & en l'autre langue.

Or, comme ie m'amusois à contempler toutes ces cheutes & precipices pendant que mes Sauuages des821 chargeoient le canot || & portoient les pacquets au delà du faut, ie me prins garde que ces rochers où ie marchois sembloient tous couverts de petits limas de pierre, & n'en peux donner autre raifon, finon que c'est, ou de la nature de la pierre mesme, ou que le poudrin de l'eau qui donne iufques là-dessus, peut auoir causé tous ces effects, ou comme il y a quelque apparence, qu'une quantité de limas estans venus là mourir (comme cette infinie multitude de papillons que ie vis noyez dans la riuiere) se soient conuertis en pierre, par le continuel arrousement de la fraicheur, ou froideur de ce poudrin, & ce qui me donne quelque croyance est, d'auoir veu & manié autrefois des poires & un morceau de pain conuertis en pierre, ce qui ne se peut neantmoins qu'auec une grande longueur de temps, & en des lieux particulieres \* & fraiz, comme font les quarrieres où les poires & le pain auoient esté metamorphosez, au rapport du Matematicien du Roy qui me les fit voir enuiron l'an 1604.

Ce fut aussi en ces contrées où ie trouuay des plantes de lys incarnats, ils n'auoient que deux sleurs au coupeau de chacune tige, mais elles estoient rauissantes, de plus curieux que moy en eussent apporté en France, mais ie me contentay de louër Dieu en les admirans, & de les laisser pour l'amour du mesme Dieu.

Mes Sauuages, arriuans à ce faut, me \* firent || point les ceremonies ordinaires, ou pour auoir trop de haste, ou à raison que ie les auois repris de semblables superstitions, lesquelles sont telles selon que nous auons appris du sieur Champlain.

Apres que les Hurons & Sauuages ont porté tous leurs pacquets & les canots au bas du faut, ils s'affemblent en un lieu, où un d'entr'eux auec un plat de bois va faire la queste, & chacun d'eux met dans ce plat un morceau de petun. La queste faite, le plat est mis au milieu de la troupe, & tous donnent à leur tour \* en chantans à leur mode; puis un des Capitaines fait une harangue, remonstrant que dés longtemps ils ont accoustumé de faire une telle offrande, & que par ce moyen ils sont garantis de leurs ennemis, qui les attendent souuent au passage, & qu'autrement il leur arriueroit du desplaisir.

Cela fait, le harangueur prend le plat & va ietter le petun au milieu de la chaudiere du dessus les rochers, puis tous d'une voix sont un grand cry & acclama-

tion, en finissant la ceremonie.

A une petite lieuë de là, nous passames à main droite deuant un autre saut, ou cheute d'eau admirable, d'une riuiere qui vient du costé du Su, laquelle tombe d'une telle impetuosité de 20. ou 25. brasses dans la grande riuiere où nous estions, qu'elle sait deux arcades, qui ont de largeur prés de deux ou trois cens pas. Les ieunes hommes Sauuages se donnent quelquesois le plaisir de passer avec leurs canots || par dessous la plus large, & ne se moüillent 823 que du poudrin de l'eau, mais ie vous asseure qu'ils sont en cela un acte de grand \* solie & temerité, pour le danger qu'il y a assez eminent: & puis à quel propos s'exposer sans prosit, dans un suiet qui leur peut causer un iuste repentir, & attirer sur eux la risée & moquerie de tous les autres?

Autrefois les Hiroquois venoient iusques là furprendre nos Hurons allans à la traite, mais à present ils ont comme désisté d'y plus aller, jusques en l'an 1632, qu'ils firent des courses iusques à Kebec, penfans surprendre de nos François & Montagnais au despourueu, & l'année suiuante le second iour de Iuin, furent aux trois riuieres, où ils tuerent deux François à coups de haches, & en blefferent cinq autres à coups de fleches, dont l'un mourut bientost apres. Ils eurent bien la hardiesse d'aborder encore la chalouppe auec leurs canots, & fans qu'un François les coucha en iouë avec son harquebuze où il n'v auoit ny balle ny poudre, il est croyable que pas un n'en fust eschappé, & qu'ils se fussent rendus maistres de la chalouppe & de tout l'equipage des François.

Le fieur Goua, qui commandoit à la barque à demyelieuë de là, avant ouy les cris du combat, despescha auffitost une chalouppe au secours, & luy mesme suiuit apresauec sa barque, mais trop tard, car quand ils arriuerent là, les Hiroquois auoient desia fait leur 824 coup || & faisoient leur retraite dedans les bois, où aucun François n'eust ozé les suiure pour aucun commandement de leur Chef, s'excufant fur le danger trop eminent, & par ainfi ces Hiroquois nous ayans braués & battus iufques dans nos terres, s'en retournerent glorieux auec les testes des meurtris.

On peut admirer en cecy la hardiesse de ces Sauuages, d'auoir ozé, sans crainte des espées ny des mousquets, trauerser tant de pays & de forests, & attaquer de nos François és contrées de l'habitation sans que iamais on en aye pû tirer de reuanche, & puis il y en

a qui veulent dire qu'ayans leur harquebuze chargée, ils tiendroient teste à dix Sauuages; ce seroit bien assez à deux bien deliberez, car ils sont prompts de l'œil, & du pied pour s'esquiver, & grandement adroits du bras pour vous tirer, & puis gard les surprises.

Mes Hurons à tout euenement se tindrent tousiours sur leur garde, peur de surprise, & s'allerent cabaner hors du danger, & comme nous souffrimes les grandes ardeurs du soleil pendant le iour, il nous fallut de mesme endurer les orages, les grands bruits de tonnerre, & les pluyes continuelles pendant la nuict, iusques au lendemain matin, qu'elle nous perça iusques aux os.

Qui fut alors bien empesché de sa contenance, ce sut moy, car ie ne sçauois mesme pas comment me gouuerner dans nostre habit trempé, qui m'estoit sort lourd & froid sur || les espaules où il sut deux iours à seicher, dont ie m'estonne que ie n'en tombé \* malade, mais Dieu tres-bon me sortifiait tousiours au plus sort de mes peines & labeurs.

Un furcroy d'affliction nous arriua dans nos incommoditez de deux Algoumequins, lesquels nous estans venus voir apres la pluye passée, nous firent croire, du moins à mes gens, que la flotte Françoise estoit perie en mer, & que c'estoit perdre temps de vouloir passer outre. Mes Hurons furent viuement touchez de cette mauuaise nouuelle, & moy d'abord auec eux, mais ayant un peu ruminé à par moy & consideré ce qui en pouuoit estre, ie me doutay incontinent de la malice des Algoumequins, qui auoient controuué ce mensonge pour nous faire rebrousser

825

chemin & ensuitte persuader à tous nos Hurons de n'aller point à la traicle, pour en auoir eux-mesmes tout le profit, ce que ie fis sçauoir à mes gens qui reprirent courage & continuerent leur voyage auec esperance de bons succés.

De là nous allames cabaner à la petite Nation, que nos Hurons appellent Quieunontateronons, où nous eumes à peine pris terre & dressé nostre cabane, que les deputez du village nous vindrent visiter, & supplierent nos gens d'effuyer les larmes de 25. ou 30. pauures femmes vefues, qui auoient perdu leur \* marys l'hyuer paffé, les uns par la faim & les autres de diuerfes maladies. Voyant mes hommes un peu trop retenus à faire plaisir à ces estrangers, ie les priay de Il neles pointesconduire & que tout ne confistoit qu'à quelque petit present qu'il falloit faire à ces pauures vefues, comme il fe pratiquoit mesme entr'eux pour femblables occasions. Ils en firent en effect leur petit deuoir & leur donnerent une quantité de bled d'Inde & de farine, qui les refioüit fort, & en fus moy mefme bien ayfe, tant elles me faisoient compassion, & puis c'est une nation si honneste, douce, & accommodante d'humeur, que ie m'en trouuay fort edifié & fatisfait.

Ce fut icy où ie trouuay dans les bois, à un petit quart de lieuë du village, ce pauure Sauuage malade, enfermé dans une cabane ronde, couché de fon long auprés d'un petit feu, duquel i'ay fait mention cy-deuant au chapitre des malades.

Me promenant par le village de cabane en cabane pour mon diuertissement, un ieune garcon me sit pre-

826

fent d'un petit rat musqué, pour lequel ie luy donnay en eschange un autre petit present duquel il fist autant d'estat que moy de ce petit animal.

Le Truchement Bruslé, qui s'effoitlà venu cabaner auec nous, traicta un chien, duquel nous fismes festin le lendemain matin en compagnie de quelques François, puis nous partimes encores dans de nouveaux doutes de la perte des nauires de France, que les Algoumequins nous asseuroient indubitablement, comme en esset il y avoit pour lors quelque apparence en ce qu'ils tardoient à venir beaucoup plus qu'à l'ordinaire; ie tenois neantmoins tous- || iours bonne mine à mes gens & les asseurois du contraire peur qu'ils s'en retournassent, comme ils en faisoient souuent le femblant.

827

Paffans au faut S. Louys, long d'une bonne lieuë & tres-furieux en plusieurs endroits, mes Sauuages ne voulurent pas toufiours tenir la terre, comme on a accoustumé, mais aux endroits moins dangereux, ils remettoient leur canot dans l'eau, où nostre Seigneur me preseruad'un precipice & cheute d'eau, où ie m'en allois tomber infailliblement: car comme mes Sauuages en des eaux basses conduisoient le canot à la main, estant moy seul dedans, pour ce que ie ne les pouvois fuiure dans les eaux à cause de mon habit, ny par terre où les riues estoient trop hautes & embarrassées de bois & de rochers, la violence du courant leur ayant fait eschapper des mains, ie me iettay fort à propos (aydéde Dieu) sur un petit rocher en passant, puis en mesme temps le canot tomba par une cheute d'eau dans un precipice, parmy les boüillons & les

rochers, d'où ils le retirerent fort blessé auec la longue corde que (preuoyant le danger) ils y auoient attachée, & apres ils le raccommoderent auec des pieces d'escorces qu'ils chercherent dans le bois & me vindrent requerir sur mon rocher.

Depuis nous fouffrimes encores plufieurs petites difgraces & des coups d'eau dans nostre canot, auec des grandes, hautes & perilleuses eleuations, qui fai-foient dancer, hausser & baisser nostre vaisseau d'une merueilleuse façon, pendant que ie m'y tenois couché & ra- || courcy, pour ne point empecher mes Sauuages de bien gouverner, & voir de quel bord ils deuoient prendre.

De la nous allames cabaner affez incommodement dans une fapiniere au pied dudit faut, d'où nous partimes le lendemain matin encore tout moüillez & continuames nostre chemin entre deux Isles, par le lac dans lequel se descharge ledit faut, & de ce lac par la riuiere des Prairies, autrement des Algoumequins, d'où il y a iusqu'au lac des Episcerinys, plus de 80. sauts à passer tant grands que petits, dont les uns sont très-dangereux, principalement à descendre, car à monter cela ne se peut, sinon à bien peu, par le moyen d'une corde attachée au canot.

Nous auions esté fort mal couchez la nuict passée, mais nous ne sumes pas mieux la suiuante, car il nous la fallut passer à deux lieuës du Cap de Victoire, sous un arbre bien peu à couverts des pluyes, qui durerent iusques au lendemain matin, que nous nous rendimes audit Cap, où desia estoit arriué depuis deux iours le Truchement Bruslé, auec deux ou trois ca-

nots Hurons, duquel i'appris la deffence que les Montagnais & Algoumequins leur auoient faites \* de paffer outre, voulans à toute force qu'ils attendissent là auec eux les barques de la traicte, & qu'ayans pensé leur resister ils s'estoient mis en hazard d'estre tous assommez, particulierement luy Truchement Bruslé, qui en auoit esté pour son sac à petun, & craignoit encore un autre plus mauuais || party, s'y \* on n'y ap- 829

portoit quelque remède.

Ie trouuay ce procedé fort mauuais & en fis quelque \* reproches à ces mutins, qui me dirent pour excuse que si personne ne descendoit, les barques seroient contrainctes de les venir trouuer, sans auoir la peine de trainer leurs femmes & leur \* enfans iufques à Kebec, où il n'y auoit de quoy difner pour eux. Ie leur dis que i'y auois necessairement affaire, & que ie desirois y descendre, & que pour eux qu'ils en fissent comme ils voudroient. Cette resolution ne les contenta pas beaucoup, neantmoins ils ne voulurent pas me violenter comme ils auoient faict le Truchement, mais ils trouuerent une autre inuention plus fauorable pour intimider nos Hurons & tirer d'eux quelque petit present.

Ils firent donc semer un faux bruit qu'ils venoient de receuoir vingt colliers de pourceleines des Ignierhonons (ennemis mortels des Hurons), à la charge de les enuoyer aduertir à l'instant de l'arriuée desdits Hurons, pour les venir tous mettre à mort, & qu'en bref

ils feroienticy.

Nos gens vainement espouuentez de cette mauuaise nouuelle, tindrent conseil là-dessus, un peu à l'escart

dans le bois, où ie fus appellé auec le Truchement, qui estoit d'aussi legere croyance qu'eux, & pour conclusion ils se cotizerent tous, qui de rets, qui de petun, bled, farine & autres choses, qu'ils donnerent aux Capitaines des Montagnais & Algoumequins, pour 830 estre protegez contre leurs enne- || mis. Il n'y eut que mes Sauuages qui ne donnerent rien, car m'ayant demandé d'y contribuer, ie leur dis que ie ne fournissoir rien pour authoriser un mensonge, & qu'asseurement les Canadiens auoient inuenté cette sourbe pour auoir part à leur \* commoditez & les empescher de descendre, comme il estoit vray.

Mais puisque nous sommes à parler des presens des Sauuages, auant que de passer outre, nous en dirons les particularitez, & d'où ils tirent principalement ceux qu'ils sont en commun, afin qu'un chacun sçache qu'ils ne sont pas tout à faict denuez de police.

En toutes les villes, bourgs & villages de nos Hurons, ils font un certain amas de colliers de pourceleine, rassades, haches, cousteaux, & generalement de tout ce qu'ils gaignent & obtiennent pour le publique, soit à la guerre, traicté de paix, rachapt de prisonniers, peages des Nations qui passent sur leurs terres, & par toute autre voye & maniere d'où ils ont accoustumé tirer quelque profit.

Or est-il que toutes ces choses sont mises & depofées entre les mains & en la garde de l'un des Capitaines du lieu, à ce destiné comme Thresorier de la Republique: & lors qu'il est question de faire quelque present pour le bien & salut commun de tous, ou pour s'exempter de guerre, pour la paix ou pour autre feruice qui concerne le publique, ils affemblent le conseil, auquel apres auoir deduit la necessité urgente qui les oblige de puiser dans le thre- || for & arresté le 831 nombre & les qualitez des marchandises qui en doiuent estre tirées, on aduise le Thresorier de souiller dans les coffres de l'espargne, & d'en apporter tout ce qui a esté ordonné, & s'il se trouue espuisé de finances, pour lors chacun se cottise librement de ce qu'il peut, & fans violence aucune donne de fes moyens felon sa commodité & bonne volonté, jusques à la concurrence des choses necessaires & ordonnées, qui ne manquent point d'estre trouuées.

Pour suiure le dessein que i'auois de partir du Cap de Victoire pour Kebec, nonobstant la contradiction de nos Algoumequins & Montagnais, ie fis ietter noftre canot en l'eau dès le lendemain de grand matin que tout le monde dormoit encore, & n'esueillay que le Truchement pour me suivre, comme il fist au mesme instant, & fismes telle deligence, favorisez du courant de l'eau, que nous fismes 24. lieuës en ce iourlà, nonobstant quelques heures de pluyes, & cabanames au lieu qu'on dit estre le milieu du chemin de Kebec au Cap de Victoire, où nous trouuames une barque à laquelle on nous donna la collation, puis des pois & des prunes, pour faire chaudiere entre nos Sauuages, lesquels d'ayse, me dirent alors que i'estois un vray Capitaine, & qu'ils ne s'estoient point trompez en la croyance qu'ils en auoient toufiours euë veu la reuerence & le respect que me portoient tous les François, & les presens qu'ils m'auoient faits, qui estoient ces pois & ces pruneaux, desquels ils firent

832 || bonne expedition à l'heure du fouper, ou plustost disner; car nous n'auions encore beu ny mangé de toutle iour, tant nous auions peur que les Canadiens nous suiuissent à mauuais dessein, pour auoir passé contre leur volonté.

Ie diray que le respect que les François nous ont quelquessois tesmoigné en la presence des Sauuages nous a de beaucoup seruy & donné de l'authorité enuers ces barbares, qui sçauent saire estat de ceux que les François, honorent lequel honneur redonde au merite des mesmes François,

Le lendemain dés le grand matin, nous partimes de là, & en peu d'heures trouuames une autre barque, qui n'auoit encore leué l'anchre faute d'un vent fauorable, & apres y auoir falué celuy qui y commandoit, auec le reste de l'équipage, & fait un peu de collation, nous passames outre en diligence, pour pouvoir arriuer à Kebec ce iour-là mesme, comme nous sismes auec la grace de Dieu.

Sur l'heure du midy, mes Sauuages cacherent sous

du sable un peu de bled d'Inde à l'ordinaire, & firent festin de farine cuite, arrousée de suif d'eslan: mais i'en mangeay tres-peu pour lors, sous l'esperance de mieux au soir: car comme ie ressentois dessa l'air de Kebec, ces viandes insipides & de mauuais goust, ne me sembloient si bonnes qu'auparauant, particu833 lierement ce suif sondu, qui sembloit propre- || ment à celuy de nos chandelles sondues, lequel seroit là mangé en guyse d'huyle ou de beure frais, & eussions esté trop heureux d'en auoir quelquesois pour nostre pauure potage au païs des Hurons, où aucune dou-

ceur ne nous enuisageoit, sinon le contentement de l'esprit.

A une bonne lieuë ou deux de Kebec, nous passames affez proche d'un village de Montagnais, dreffé fur le bord de la riuiere, dans une sapiniere, le Capitaine duquel auec plusieurs autres de sa bande nous vindrent à la rencontre dans un canot, & vouloient à toute force contraindre mes Sauuages de leur donner une partie de leur bled & farine, comme estant deu (disoient-ils) à leur Capitaine pour le passage & entrée dans leurs terres; mais les François qui là auoient esté enuovez exprés dans une chalouppe pour empescher ces insolences, leur firent lascher prise, & nous donnerent liberté, tellement que mes gens n'en furent de rien incommodez que du reste de nostre sagamité du difner, laquelle ces Montagnais mangerent à pleine main toute froide, sans autre ceremonie, & la trouuerent tres-bonne, comme n'en ayans pas souuent de telles.

|| De nostre arrivée à Kebec, & du mecontentement 834 des Sauvages que ie les devois quitter, leur sismes festin & donnames un chat pour leur pays. Et puis ie m'embarquay pour la France.

### CHAPITRE X.

Deliurez de ces importuns picoureurs, nous doublames le pas pour arriuer d'heure à Kebec, où nous primes terre auec nos sept ou huict canots, apres auoir esté saluez du fort de deux vollées de canon, & des sieurs de Caen & de Champlain d'une honneste reception à nostre debarquement, tous deuancez par le bon P. Ioseph qui nous attendoit au port, impatiens de ne nous voir assez tost.

Nous fumes de compagnie dans l'habitation, où nous receumes la collation, pendant laquelle ie les entretins de mon voyage & de nostre gouvernement au païs des Hurons. Apres quoy ie sus voir cabaner mes hommes, puis nous partimes le P. Ioseph & moy pour nostre petit Conuent, où ie trouvoy tous nos confreres en bonne santé Dieu mercy, desquels (apres l'action de graces rendue à nostre Seigneur) ie receu la charité & bon accueil que ma foiblesse & lassitude pouvoit esperer || d'eux, cari'estoit autant debile qu'amaigry & bruslé des ardeurs du soleil, tousiours gay & contant en mon ame par la divine providence qui me conserva dans cette humeur, pour ce que ie peinois & travaillois pour luy & à cause de luy, du moins me sembloit-il en avoir le desir & la volonté.

835

Après auoir eu quelque \* iours de repos & de recollection interieure, ie fis mes petits apprets pour mon retour aux Hurons, car mes Sauuages auoient acheué leur traicte, mais comme tout fut prest & que ie pensay partir, il me sut deliuré lettres & obedience de nostre P. R. Prouincial par lesquelles il me donnoit ordre de m'embarquer au plus prochain voyage pour France, demeurer de communauté en nostre conuent de Paris, où il desiroit se seruir de moy, dont voicy le contenu:

Mon tres-cher Frere, salut en I. C. l'ay receu les vostres auec ioye & contentement de

vostre heureuse arrivée dans ces terres Canadiennes, d'où vous auez passé à celles des Hurons pour y employer vostre zele & la bonne volonté qu'auez pour le salut des mescroyans. Ie prie le mesme Dieu qui vous a presté son Ange pour vous y conduire, qu'il vous en ramene au plustot en pleine santé. l'ay affaire de vostre presence par deça, c'est pourquoy ie vous enuoye une obedience en vertu de laquelle ie vous commande de reuenir au plus prochain voyage qu'il vous sera possible, non que ie doute de vostre obeif- || fance, mais afin que personne ne pense de 836 vous empecher. Ie vous attendray donc en nostre conuent de Paris, où ie feray prier nostre Seigneur pour vous, qui suis apres m'estre recommandé à vos fainctes prieres,

Mon cher Frere,

Vostre affectionné seruiteur en I. C.

Frere Polycarpe du Fay, Pronincial.

A Paris ce 9. Mars 1625.

Il me fallut donc changer de batterie & laisser Dieu pour Dieu par l'obeissance, puisque sa diuine Maiesté en auoit ainsi ordonné, car ie ne pû receuoir aucune raison pour bonne de celles qu'on m'alleguoit de ne m'en retourner point & d'enuoyer mes excufes par escrit, veu la necessité & la croyance qu'on auoit de moy dans le païs, pour ce qu'une simple obeissance estoit plus conforme à mon humeur, que tout le bien

que i'eusse pû esperer par mon trauail au falut & conuersion de ce peuple sans icelle.

En delaissant la Nouvelle-France, ie perdis aussi l'occasion d'un voyage de trois Lunes de chemin au delà des Hurons, tirant au Su, que i'auois promis, auec mes Sauuages, sitost que nous eussions esté de retour dans le païs, pendant que le P. Nicolas eust esté descouurir quelqueautre Nation du costé du Nord. Mais || Dieu, admirable en toutes choses, sans la permission duquel une seule seulle d'arbre ne peut tomber, a voulu que la chose soit autrement arriuée.

Prenant congé de mes pauures Sauuages affligez de mon depart, ie taschay de les consoler au mieux que ie pû, & leur donnoy esperance de les reuoir l'année suiuante, & que le voyage que ie deuois faire en France n'estoit d'aucun mescontentement que i'eu d'eux, ny pour enuie que i'euse de les abandonner, mais pour quelqu'autre affaire particuliere qui redonderoit à leur contentement & prosit.

Ils furent fort ayses lors que ie leur promis de supplier les Capitaines François de bastir une maison au dessous du saut sainct Louys, pour leur abreger le cheminde la traicte & les mettre à couvert de ce costélà de leurs ennemis, qui sont tousiours aux aguets pour les surprendre au passage, & en essect ce leur eust esté une grandissime peine de faire tous les ans tant de chemin & courir tant de risques pour si peu de marchandises qu'ils remportent de Kebec, laquelle leur peut estre ostée auec la vie par les Hiroquois, c'est pourquoy ie dis dereches qu'il seroit necessaire de bastir une habitation au saut sainct Louys pour la

commodité des uns & des autres, des Sauuages &

des Francois.

Ils me prierent de me ressouuenir de mes promesses, & que puisque ie ne pouvois estre diverty de ce voyage, qu'au moins ie me rendisse à Kebec dans 10. ou 12. Lunes, & qu'ils ne man- || queroient pas de 838 s'y rendre, pour me reconduire en leur païs, comme ils firent à la verité l'année d'apres, ainsi qu'il me sut mandé par nos Religieux de Kebec, mais l'obedience de nos supperieurs qui m'employoit à autre chose à Paris, ne me permit pas d'y retourner, comme i'eusse bien desiré & tenu à faueur singuliere, principalement pour baptizer mon grand oncle Auoindaon & beaucoup d'autres Sauuages Hurons, qui m'en auoient tant de fois supplié, lesquels ie remettois de iour à autre pour les mieux fonder, ne pensant pas que nostre Seigneur me deust si tost tirer de là & ramener en France.

Auant mon depart nous les conduisimes dans nostre Conuent, leur sismes sestin d'une pleine chaudiere de pois assaisonnée d'un peu de lard, & les caressames à nostre possible, de quoy ils se sentoient grandement honorez, mais bien dauantage lorsqu'apres le repas nous leur donnames à chacun un petit present, & au Capitaine du canot un grand chat pour porter en son païs, present qui lui agrea tellement pour estre un animal incognu en tout le Canada, qu'il ne sçauoit assez nous en remercier à son gré: voylà comme les choses rares sont estimées par tout, encores qu'en soy elles soient de peu de valeur.

Ce bon Capitaine estimoit en ce chat un esprit rai-

fonnable, voyoit que l'appellant, il venoit & se iouoit à qui le caressoit, il coniectura de là qu'il entendoit parsaitement bien le François & comprenoit tout ce qu'on luy di- || soit, apres auoir admiré cet animal, il nous pria de luy dire qu'il se laissassement en sa Prouince & qu'il l'aymeroit comme son fils. O Gabriel, qu'il aura bien de quoy faire bonne chere chez moy, disoit le bon homme: tu dis qu'il ayme sort les souris & nous en auons en quantité, qu'il vienne donc librement à nous. Ce disant, il pensa embrasser ce chat que nous tenions auprés de nous, mais ce meschant animal, qui ne se cognoissoit point en ses caresses, luy ietta aussi tost ses ongles & luy sist lascher prise plus viste qu'il ne l'auoit approché.

Ho, ho, ho, dit le bon homme, est-ce comme il en use, ongaron, ortiscohat, il est rude, il est meschant, parle à luy. A la fin l'ayant mis à toute peine dans une petite caisse d'escorce, il l'emporta entre ses bras dans son canot & luy donnoit à manger par un petit trou du pain qu'on luy auoit donné à nostre Conuent; mais ce sust bien sa pitié lorsque luy pensant donner un peu de sa sagamité, il s'eschapa & prit l'essor sur un arbre d'où ils ne le purent iamais rauoir, & de le rappeler il n'y auoit personne à la maison, il n'entendoit point le Huron, ny les Hurons la maniere de le rappeller en François, & par ainsi ils surent contrainces de luy tourner le dos & le laisser sur l'arbre, bien marry d'auoir fait une telle perte & le chat bien en peine qui le nourriroit.

La naifueté de ce bon homme essoit encore considerable en ce qu'il croyoit le mesme entendement &

la mesme raison estre au reste des animaux de l'habitation, comme au flux & re- || flux de la mer, qu'il 840 croyoit par cet essect estre animée, entendre & auoir une ame capable de vouloir ou non vouloir comme une personne raisonnable, & là-dessus ie brise par cest à Dieu que ie fais à nostre pauure Canada, lequel ie ne quitte qu'auec un extreme regret & desplaisir de n'y auoir acheué le bien encommencé, & veu le Christianisme que i'auois esperé.

O mon Dieu! ie vous recommande & remets entre les mains ce pauure peuple que nous auiez commis. Vous ne m'auez pas iugé capable de vous y feruir plus longtemps, Seigneur, puifque fi tost m'en auez retiré, & auez commandé à l'Ange tutelaire du païs de ne point debattre de mon retour auec celuy de la France, où il faut que i'accomplisse vos diuines volontés.

Ce n'est point à moy de penetrer dans vos secrets diuins, mais d'admirer & adorer votre diuine prouidence & vos iugements souuerains. Au moins, ô mon Dieu, ayez pour agreable ma bonne volonté & l'affection que m'auez donnée de vous seruir en la conuersion des Hurons & d'y endurer la mort mesme pour l'amour de vous, si telle eust esté vostre diuine volonté, puisque tout ce que ie puis est d'aduoüer mon impuissance & mes demerites. Et me prosternant aux pieds de vostre diuine Maiesté, vous supplier me donner vostre benediction auant que ie m'embarque, auec celle de vostre Pere celeste & du S. Esprit, qui vit & regne au siecle des siecles. Amen.

Nous primes congé de nos pauures Freres & leur

dimes à Dieu, non fans un extreme regret de nous 841 feparer, car la moisson qui se voyoit || preste à cueillir auoit plus tost besoin de nouueaux ouuriers, que d'en diminuer d'utils comme le P. Irenée, car pour moy ie ne servois que de nombre.

Nous entrames dans nostre Chapelle pour offrir nos larmes & nos vœux à nostre Seigneur, puis d'un mesme pas ayans pris congé des François, & de mes pauures Sauuages ausquels nous confiasmes ce peu de commoditez que nous enuoyons au bon P. Nicolas, nous nous embarquames ledit Pere & moy pour Tadoussac, d'où nous partimes dans le grand Nauire pour Gaspay, où nous seiournames quelques iours, pendant lesquels nous apprimes dequelque \* pescheurs de moluës que les Anglois nous attendoient à la Manche auec deux grands vaisseaux de guerre pour nous prendre au destroit.

C'estoit là une nouuelle mauuaise à gens malarmez, & encore moins hardis contre des Nauires armez, nous qui n'estions que marchands. On tint conseil de guerre pour aduiser à ce qu'on auoit à faire, & sut iugé expedient d'attendre l'escorte de trois autres Nauires de la flotte qui se chargeoient de moluës, auec lesquels nous simes voile, & donnames en vain la chasse à un pirate Rochelois, qui nous estoit venu recognoistre, passant au trauers de nostre armée.

A la verité, la faute que fist nostre auant-garde, le corps d'armée, & l'arriere-garde à la poursuitte de ce pirate, me fist bien croire que nous n'estions pas gens pour attaquer, & que c'estoit assez de nous dessendre. Et puis c'estoit un plaisir d'entendre auparauant nos

guerriers de vouloir aller attaquer unze Nauires Batques vers Miscou, & de là s'aller saisir des Nauires Espagnols le long des isles Assores. Dieu scait quelle prouesse nous eussions faite, n'ayans pû prendre un forban de 60. tonneaux qui nous estoit venu brauer iusques chez nous.

Approchans de la Manche, l'on ietta la fonde, & ayant trouué fondà 90. braffes, le Pilote Cananée eut ordre d'aller à Bordeaux auec une patache de 50. tonneaux, laquelle fut prise des Turcs le long de la coste de Bretagne, & les hommes faits ésclaues comme i'ay dit au chapitre 4. du premier liure.

Deux ou trois iours apres, il s'esleua une brume si obscure & fauorable pour nous, qu'ayans à cause d'icelle perdu nostre route, & donné iusques dans la terre d'Angleterre vers le cap appellé Tourbery, nous esquiuames par ce moyen la rencontre de ces deux Pirates Anglois, naturellement ennemisdes François.

Nous voylà donc asseuré de ce costé-là, tous en rendent graces à Dieu & prient pour le bons succés du voyage, car iusques à ce que l'on soit à terre il ne fe faut vanter de rien. Ie loue en cela ce qu'on ma dit des Espagnols, qu'ils ne mettent iamais aucun Nauire en mer pour des voyages de long cours, qu'il n'y ait tousiours quelques bons Peres ou Religieux dedans, car quand ils n'y feruiroient d'autre chofe que d'empescher les mauuais il discours, ce seroit tousiours 843 beaucoup. Ie diray ce mot à la louange des Mariniers qui nous ont conduits qu'à la referue de quelque \* parpaillots, tout le reste nous a fort edisié iusques aux Chefs, desquels si les discours n'ont pas tousiours esté

ferieux & necessaires, ils ont esté indisferens & non impertinens, comme vous pourrez remarquer au chapitre suiuant, apres que ie uous auray asseuré que le sceau du R. P. Commissaire de cette mission du Canada (que i'ay oublié de mettre en son lieu) porte un sainct Louys Roy de France, & un sainct François, le champ tout parsemé de lys, autour il y a escrit: Sigillum R. P. Commissarij Fratrum Minorum Recolle&orum Canadiensium.

# De diuers entretiens de nos Mariniers pendant nostre trauerse.

### CHAPITRE XI.

Ce me feroit chose impossible de pouuoir rapporter icy en detail tous les discours, & les diuerses demandes de nos Mariniers, car comme l'oissueté regne puissamment fur les Nauires, aussi y agissent-ils ardamment pour charmer leurs ennuys. I'auois tout suiet de me contenter du sieur du Pont, nostre Vice-Admiral, & des officiers de son bord, pour ce que ne faisant aucun mal || à personne, aucun ne nous vouloit de desplaisir, & s'abstenoient mesme à nostre consideration de beaucoup de vains discours ordinaires à gens de Marine.

A l'issue des repas, si autre chose ne les occupoit, les questions roulloient sur le tapis, ou plustost sur le til-

lac, car les tapis n'ont pas la de lieu, il falloit excuser le tout, car la paix n'en a iamais esté interrompuë, ny nos discours alterez, & pour ce qu'en matiere d'entretien il se faut rendre capable de tout, ou fausser compagnie, & de demeurer muet il ne seroit pas tousiours possible. puis que l'homme est d'une telle nature, que s'il n'a sa consolation en Dieu, il la cherche aux creatures.

Le fieur du Pont, comme Chef, fut le premier qui nous interrogea, car comme il estoit d'un naturel complaisant & iouial, il auoit tousiours le petit mot en bouche pour rire. D'où vient le prouerbe qui dit : l'Affrique n'apporte-elle rien de nouueau?

Ie ne luy respondis autre chose sinon auoir leu que cela procedoit de ce que pour le grand dessaut d'eau qu'il y a, à cause des chaleurs excessiues, les animaux y meurent de sois, de maniere que toutes sortes de bestes courans pour boire se meslent ensemble, & de là nouueaux animaux s'engendrent.

Qui a esté le premier inuenteur des couriers, dit un autre? Resp. Pirrhè, Roy des Epirotes, car comme il eut trois armées en diuerses parties du monde, & qu'il demeurast || assiduement en la cité de Tarente, sçauoit les nouuelles de Rome en un iour, celles de France en deux, celles d'Allemagne en trois, & celles d'Assi en cinq.

D'où est venuë la coustume de donner les estrennes, à sçauoir le don qu'on presente au commencement de l'année? Resp. Elle est venuë des anciens Romains : car les Cheualiers souloient par chacun an au premier iour de Januier offrir au Capitole les estrennes à Cesar

845

Auguste, qu'oy \* qu'il fust absent, laquelle saçon de saire est depuis venuë iusques à nous.

Mais, dit le Cuisinier, qui a esté l'inuenteur des masques & momeries, lesquels mesmes sont en usage chez les Hurons, ainsi que m'auez appris? Resp. Ie ne vous en puis dire autre chose sinon auoir leu que les Corybantes, prestres de la Deesse Cybele, en auoient esté les inuenteurs, & s'embarbouilloyent le visage auec du noir, d'où est venu ce mot maschurec, qu'on dit en Italien mascarati.

Un parpaillot d'un \* humeur assez discourtoise, & qui voulut donner son mot, nous demanda d'où venoit la coustume que nous autres Catholiques faisions le signe de la Croix en baillant, & donnions le salut de paix à ceux qui esternuoient.

Resp. L'an de nostre salut 619 en Italie courutune sorte de maladie qu'en esternuant on mouroit soudain quelquesois. Ce qui donna dés lors entrée à la coustume que quand on voyoit quelqu'un commencer à a || esternuer, on luy disoit, Dieu vous ayde. Le bailler estoit semblablement occasion de mort soudaine, pour remedier à quoy en baaillant \* on commença en l'Eglise Romaine à faire le signe de la Croix sur la bouche, & dés lors, comme on dit, tel inconuenient cessa.

Monsieur Goüa. Qui est celuy qu'on doit estimer sage? Resp. Celuy qui mesprise les biens & honneurs de ce monde, pour seruir à Iesus Christ.

Un bon Charpentier bien deuot. Comment peut-on paruenir à cette union de l'ame auec Dieu? Responce. En pratiquant ces quatre mots: Moy, toy, esclaue, Roy. En l'Oraison s'imaginer estre seul au monde

auec Dieu. Se faire esclaue & valet de tout le monde pour l'amour de Dieu. Estre Roy & dompteur de ses passions & propres affections pour l'amour du mesme Dieu.

Combien de cœurs faut-il auoir pour acquerir la perfection? Resp. Trois, un cœur de fils enuers Dieu, un cœur de mere enuers son prochain, & un cœur de

Iuge enuers foy-mesme.

Ou'elle \* est la pensée la plus profitable à salut? Resp. Croire que tous les autres sont dignes du Paradis, & nous seuls dignes de l'Enfer, c'est à dire iuger bien d'un chacun & ne iuger mal que de foymelme

Un certain. Ouel est l'estat le plus noble, le plus parfait, & le plus affeuré à falut qui foit au monde?

|| Responce. Le Religieux & solitaire.

Monfieur Joubert. Par quelle raifon?

Resp. Par la mesme que Iesus Christ a dit: Si tu veux estre parfait, va & vend tous tes biens, & les donne aux pauures, & me suis. Sainct Laurent Iustinian disoit que Dieu auoit caché la grace de la Religion aux hommes, par ce que si tous la cognoissoient, tous voudroient estre Religieux. l'aymerais mieux une grace en la Religion que douze au monde, disoit le B. Frere Gille, car ma grace peut estre facilement conseruée, & augmentée en la Religion par le bon exemple de mes Freres, & mes douze au monde facilement perduës par les diuers obiets & mauuais exemples qui s'y donnent. Nous donnons l'arbre & le fruict à Dieu, & les mondains que le seul fruict.

Un ieune homme un peu libertin nous demanda

847

par quelle reigle quelqu'uns tenoient qu'il y a plus de femmes en Paradis que d'hommes, veu la fragilité de leur fexe, & un si grand nombre qui s'adonnent au mal. Mon fentiment su que la femme estoit plus portée à la pieté que l'homme, & moins fragile, puis qu'elle s'adonnoit moins au mal, & que s'il y en a un grand nombre de mauuaises, il y a un bien plus grand nombre d'hommes vicieux.

Le sieur de la Vigne. Pourquoy dit l'escriture que mieux vaut l'iniquité del'homme, que la semme bienfaisante? Resp. Pour ce qu'il y a plus de danger de tomber en peché en || communiquant trop samilierement auec une belle semme, qu'en fréquentant un homme vicieux.

Le Pilotte. Pourquoy les Turcs, gens Infidelles, croyent-ils les femmes bannies du Paradis? Refp. Pour ce qu'elles ne font point circoncifes, difans que perfonne n'entre dans le Paradis qui ne foit circoncis. Or les femmes ne font point circoncifes entr'eux, & par confequent il n'y a point de Paradis pour elles. Il n'en est pas de mesme des femmes des Perses, lesquels ont trouué l'inuention de les circoncire, & leur faire esperer un Paradis Mahometique.

Un petit parpaillot, changeant de difcours, dit que c'effoit grand pitié de voir les Ecclesiastiques seculiers estre si peu portez à la pieté, & à faire du bien aux pauures, & que parmy les personnes mariées on y voyoit plus de charité.

Responce. Vous auez raison, Monsieur, mais encores s'en trouue-il un grand nombre sort gens de bien, & qui abhorrent l'auarice, & s'adonnent à la vertu,

auec une humilité qui me fait honte à mov-mesme, ie ne dis pas seulement des simples Prestres, mais des Cardinaux, Evefques, Curez, Docteurs, & Chanoines, que ie noze icy nommer, dont ie prie Dieu me faire la grace d'égaler un iour leur vertu.

J'ay veu, dit un Catholique, beaucoup des Temples des Huguenots, tant en France qu'aux pavs eftrangers, mais ils font tous || bastis de neuf. Resp. 849 Une Religion nouuelle ne peut auoir de Temples vieux, & ce fut la raifon pour laquelle le villageois ne voulut point escouter le Ministre Huguenot, difant qu'il n'y auoit pas encor de lierre aux murailles de son Eglise, & que les nostres estoient toutes chenues de vieillesse.

Ah! dit un parpillot, nous fommes venus de nouueau pour vous reformer. Vous auez raison, dit un Matelot, car vous mariez les Prestres, vous auez retranché les Carefmes, abbatez les Autels, & faites les Demons contre les pauures Catholiques: quels miracles auez vous iamais faits?

Or, dit un autre, laissons là les disputes de Religion, qui bien fera bien trouuera, car nous fommes affeurez que le Paradis n'est que pour les gens de bien. Mais qu'ont fait ces deux Gentilhommes qui font là à la chaifne? R. Ils s'estoient voulu battre, dit le Contre-Maistre, & pour les mettre d'accord on les a tous deux mis à la question, dit-il en son Normand.

D'où vient, dit un certain, que nous autres François changeons fi fouuent de mode en nos habits, & que les Nations estrangeres sont si constantes en leur façon de s'habiller qu'on n'y voit iamais de change-

ment? Resp. C'est qu'ils ont l'esprit plus solide que nous, ou qu'ils ont moins de curiosité. Nous le voyons mesme aux personnes sages d'entre nous lesquels se tiennent tousiours à la modessie, & n'outre passent 850 iamais la biensean- || ce deue à leur condition.

Le Chirurgien qui iusques à lors auoit gardé le silence, dit qu'il s'estonnoit fort que nous razions nos barbes, estant l'ornement de l'homme.

Resp. Nostre vie doit estre conforme à celle de nostre Pere, & si un si grand Saint s'est conformé aux anciens & a obserué l'ordonnance de l'Eglise qui enioint à tous les Ecclessastiques de razer leur barbe, il ne saut point d'autre raison pour nous saire mespriser cette supperfluité.

Ouy, dit un gros Matelot, & s'est-il conformé aux anciens auec son bonnet pointu, comme nous voyons porter à quelques Religieux de vostre ordre? Resp. La consequence n'en est pas bonne, car s'il y en a qui ayent trouué bon de le porter de la forte, n'est pas à dire que S. François l'ait porté pointu, s'est \* une liberté qu'ils se sont donnée, aussi n'estoit-il point rond, ains de forme quarrée à peu prés comme celuy que nous portons.

Garçon, dit Monsieur du Pont au Mattelot, il n'importe pas qu'un capuce soit rond, quarré ou pointu, mais que le Religieux obserue bien sa regle, & pour moy i'ay quelquesois leu les croniques de S. François, & ay tousiours aymé les Religieux de son Ordre; mais à dire vray, l'obseruance qu'on dit autrement les Cordeliers a donné un grand nombre de Saincs à l'Eglise, & y a encores parmy eux de grands Serui-

teurs de Dieu que le monde ne cognoist point, lesquels s'y perfec- || tionnent en bienfaisant & non point 85 1 en regardant à la vie de quelques libertins, desquels le College de Iesus Christ n'a pas esté exempt, ny l'Ordre pendant la vie mesme de S. François.

Mais à quel propos tant de sortes de Religieux?

repliqua le Mattelot.

Resp. Le lustre d'un Roy & la grandeur d'un Prince gist en la bonne conduite, & se fait voir en la multitude, & diuersité de ses Serviteurs, comme la beauté de l'Eglise en ses ceremonies, & au grand nombre &

union de ses Religieux & Ecclesiastiques.

Vostre raison est tres-bonne, dit lors un passager, mais vous estes beaucoup qui vous dites de Sain&t François, & si on ne sçait à qui attribuer la Regle. Il y a des Tertiaires qui se veulent dire de l'Ordre, & passent mesme souvent pour Recolle&ts & Capucins, ainsi que i'ay veu en quelques lieux, & cependant ie cognois plusieurs de leurs Convents qui possedent de bonnes rentes, ont des colombiers & glapiers, & reçoivent argent & pecune, & vous dites que cela ne vous est pas permis, ils sont donc transgresseurs de vostre Regle & manquent à cette union.

Responces. Ils ne sont point transgresseurs de nostre Regle, car ils ne l'ont iamais professée ny obseruée, ains une troissesme, qui auoit este faicte pour les personnes seculiers seulement, laquelle n'a rien de commun auec la nostre, qui est celle mesme || que S.

François a obseruée durant sa vie.

Ils auroient donc grand tort s'ils se disoient Capucins ou Recollects, car cela seroit vous scandalizer,

& faire passer pour Religieux qui faites profession d'une Regle & ne l'obseruez point.

Responce. Cela est bien véritable, Monsieur, mais pour couper broche à tous ces discours & vous faire une sois sçauant pour toutes, ie vay vous distinguer les Ordres de Sainst François, & puis nous parlerons d'autres choses, ou bien nous prierons Dieu, cardesia la chandelle est à l'habitacle.

Ie feray fort ayfe d'apprendre ces distinctions, dit Monsieur du Pont, & est mesme necessaire que chacun les sçache pour beaucoup de raisons, poursuiuez donc vostre discours.

Il faut que vous sçachiez, Messieurs, que Saince François nostre Ches & Patriarche, establit trois Ordres, le premier qu'il nomme des Freres Mineurs est auiourd'huy diuisé en trois corps, d'Observantins, dits Cordeliers, Recollects & Capucins, qui sont tous trois les vrays Freres Mineurs & Observateurs d'une mesme Regle & Profession. Le second, de pauvres Dames ou filles de Saince Claire. Le troisiesme, qui estoit quasi à la mode des Confrairies d'auiourd'huy, est des penitens de l'un & l'autre sexe, d'hommes & de semmes vivans en leurs propres maisons.

853 || Les feuls Freres Mineurs font obligez par leur Regle de viure des feules aumosnes offertes ou mandiées, & ne doiuent receuoir argent, rentes n'y \* reuenus, fans licence expresse du Sainct Siege, auquel ont eu recours les Freres Mineurs Conuentuels, qui par ce moyen viuent en conscience possedans du reuenu.

Les filles de Saincte Claire doiuent estre pauures

& mandiantes, finon celles qui font priuilegiées, non qu'elles mesmes puissent sortir de leur Monastere pour mandier leur vie, car ce n'est pas le propre des filles, mais on leur ordonne des Tertiaires ou Freres au

chappeau, qui ont foin d'elles en cest office.

Pour les Penitens du troissesme Ordre de l'un & l'autre fexe, mariez & non mariez, viuans en leurs propres maifons, ils n'ont autre \* loix que celle des Chrestiens, & d'observer une Regle fort facile, que Sainct François leur a laissée pour contenter leur deuotion & non pour en faire aucun corps de Religion, comme il est tres-probable en ce que plus de deux cens cinquante ans apres la mort de ce Sainct Pere, il n'y en a point eu d'estably, & n'estoit pas necessaire de faire outre l'intention du Sainet, & apporter trouble en fon Ordre par cette multiplication de Religion, desia trop grande auiourd'huy en l'Eglise.

L'Ordre des Peres Tertiaires, que l'on appelle à Paris Picpuces ou Capucins de || Picpuces, est le mes- 854 me que Sainct François establit pour les seculiers de l'un & l'autre fexe, que le R. P. Vincent, premier fondateur de cette Congregation, a accommodé à fon usage & à celuy de ses Freres, auec le pied nud & un habit non bleu, ou perfe, auec une courrove de cuir pour ceinture, comme i'ay veu en quelques Tertiaires, mais tel qu'il ne differe presque en rien du nostre, qu'à leur long monteau, à leur grande barbe, & à deux grandes moizettes ou pieces de drap attachées à leur capuce qui leur descendent iusque à la ceinture, & à la couleur du drap, lequel ils portent de laine obscure, comme les Minimes, & non ourdy de

blanc & tissu de noir, comme les Freres Mineurs, ce qui n'empeche pas qu'ils ne passent source qui n'empeche pas qu'ils ne passent source point. & nous soient tres-differens en Regle & maniere de vie, comme ayant argent, rentes & reuenus, & nous chose qui soit que pauureté, à laquelle nostre S. Patriarche nous a reduit par sa Regle, ce que ie dis non pour les blasmer, car ie ne touche pas à leur vertu, mais pour ce qu'il est necessaire que soyez esclaircy, & destromper ceux qui s'estoient laissé persuader qu'ils estoient Freres Mineurs Recollects, ou Capucins, & ne le sont point, ains Tertiaires ou Tiercelins, c'est à dire du troisses mariez ou non mariez, viuans dans leurs propres maisons.

855

Or, ditle Maistre du Nauire, fort hon- || neste homme, à sa pretenduë Religion prés, car luy mesme s'offrit de me monstrer la Sphere: vous vous dites d'un mesme Ordre & profession, les Cordeliers, les Capucins & vous, qui sont les premiers, & plus anciens de vous trois, car pour les Tertiaires ou Picpuces, leur sondateur est encore viuant.

Estant ainsi pressé & honnestement obligé, ie sus contraint de rappeller ma memoire, songer à ce que i'auois autresois leu, & puis ie leur parlay de la sorte:

Messieurs, les Peres Recollects ont eu leur commencement dés l'an 1486, deux cens septante-sept ans apres l'institution de la Regle qui commença en l'an mil deux cens neuf, & septante & un ans apres la resormation des Peres de l'Observance, dits Cordeliers, qui ne prennent leur origine de plus haut que

du Concile de Constance, tenu l'an mil quatre cens quinze, duquel ils receurent leur confirmation par les Peres assemblez (le Siege Apostolique vaquant), bien qu'il ayt eu son commencement l'an mil trois cens octante, par le venerable Pere Paul de Trinci, Lay, qui en est le fondateur, Dieu ayant voulu establir cette Saincte Resorme sur la baze & sondement de l'humilité, de laquelle ce Seruiteur de Dieu estoit particulierement doué, bien qu'il eutesté tres-noble au monde.

Les Peres Capucins qui font venus du || depuis 856 ont commencé leur Reformation l'an mil cinq cens vingt cinq, laquelle ne prend neantmoins fon origine que l'an mil cinq cens vingt huist, le treizieme de Iuillet, que le Pape approuua cette Religion, trente-

neuf ans apres les Peres Recollects.

Le fondateur ou celuy qui a donné commencement à la Reformation des Peres Recollects a esté le venerable Frere Iean de la Puebla Ferrara, personnage tres insigne en fainteté & merite. Il prit naissance dans l'Espagne, des Ducs de Beiar, il estoit propre nepueu du Roy Catholique Dom Ferdinand V. & possedoit le comté de Benalcazar, & ensemble de grands biens.

Estant touché d'une inspiration diuine, il quitta les grandeurs de la terre, & rompit tout à faict auec le monde, pour se consacrer entierement au seruice de nostre Dieu, sous les enseignes du Seraphique Sainct François, & depuis il obtint du Pape Innocent VII, par l'entremise d'Elisabeth, Reyne d'Espagne, licence de bastir quelques Monastères de Recollection, pour y garder estroittement la Regle de Sainct François, auec

ceux qui seroient portez de la mesme volonté que luy. Ce qui arriua l'an de grace mil quatre cens octanteneuf. Il fut le premier qui porta le titre de Custode. & exerca cette charge depuis l'an mil quatre cens no-

nante, iusques à l'an 1495 qu'il deceda.

857

Il Le fondateur ou celuy qui a donné commencement à la Réformation des PP. Capucins a esté le Venerable Frere Mathieu Basci, personnage tres-insigne en fainteté & merite, natif du Chasteau de Basci, fitué aux confins de Monfeltre, en Italie, lequel prit l'habit de Religion en un Monastere appellé Sainct Sixte, des Peres de l'Observance, puis les quitta & donna commencement à la Reformation des Peres Capucins l'an 1525.

Et ayant attiré quelque \* compagnons comme le Venerable Frere Louys & quelque \* autres, ils obtindrent du Pape Clement VII, par l'entremise de la Duchesse d'Urbin, la confirmation de leur Ordre par une bulle dattée du 1. Iuillet l'an 1528, les foumettant neantmoins toufiours aux Freres Mineurs Conuentuels en la confirmation de leur Prelat, comme nous le fommes au General de tout l'ordre de Sain & François.

Or les annales de leur Ordre nous affeurent que ce P. Louys, qui auoit fouffert infinis trauaux, pour establir & amplifier cette sainte Reformation par un fecret jugement de Dieu, il quitta tout, & s'alla faire Hermite. Et le Pere Mathieu ne mourut point dans l'Ordre, ains s'en retourna quelques années deuant fon trespas à Venize, entre les Peres de l'Observance. où il mourut dans la maison du Curé de S. Moyse le

5. Aoust, apres auoir receu ses derniers Sacremens des mains de l'Observance & sut enterré dans le Conuent des Observantins de Venize, appellé la Vigne.

|| Voylàen general le commencement de ses sainces 858 Ordres, desquels Dieu a pris un soin tres-particulier, & ne faut point s'estonner si le Pere Louys apres auoir bien peiné pour l'establissement des PP. Capucins, s'est faict Hermite, il faut croire que ca \* esté par inspiration diuine, & pour auoir un peu de repos apres le trauail, cela s'est veu en plusieurs autres bons Religieux, ausquels la solitude fauorise la persection & la vertu de ceux qui ontvieilly en la Religion, comme il est dit en la vie des Peres.

Le bon Frere Mathieu, qui a esté le premier commencant, a esté aussi le premier qui retourna mourir au sein de la mere d'où il auoit tiré les enfans qui ont fuiuy sa premiere pointe, on ne peut en cela qu'admirer les iugemens de Dieu. Le Beat Frere Nicolas Facteur, tres-fainct perfonnage, qui mourut il y a quelques années, en Espagne auoit esté premierement Cordelier, puis Recollect, se fit apres Capucin & retourna mourir Recollect, & luy avant esté demandé la raifon de tous ces changemens, il respondit: le ne puis faire autre chose que la volonté de Dieu, les Cordeliers & Observantins sont sainces, les Recollects font faincts, les Capucins font faincts. Et pour moy ie le croy auec luy, & vous donne aduis que i'appercois la terre que l'on appelle de la Heue & que bientost nous arriuerons à Dieppe moyennant la grace de Nostre Seigneur, comme nous filmes fort heureusement le mesme iour, & de là de nostre pied à nostre || Con- 850

uent de Paris, où nous rendimes nos actions de graces au tout puissant & receumes la charité de nos Freres, autant consolez de nostre retour que marris de ne nous pouuoir assez tesmoigner les essects de leur bienueillance, laquelle ie prie Dieu recompenser dans le Ciel. Amen.

Fin du troisiesme Liure.

# HISTOIRE DV CANADA

ET

# VOYAGES DES PERES RECOLLECTS

EN LA

NOVVELLE FRANCE.

# LIVRE QVATRIESME.

Aduis de l'Autheur donné à Moneigneur le Duc de Montmorency, Viceroy, touchant la preeminence que les Huguenots pretendoient leur estre deuë, & du choix que les PP. Recollects sirent des PP. lesuites pour estre secondés à la mission du Canada.

# CHAPITRE I.

Le filence est une vertu telle que hors son temps n'est plus vertu. Les desordres que i'auois veus en la nouuelle France m'obligerent puissamment d'en aduertir Monseigneur le || Duc de Montmorency Vice- 861 roy du païs, pour y apporter les remedes necessaires, car les Huguenots tenoient partout le dessus dans leurs vaisseaux faisans leurs prieres, & nous contraincts de tenir la prouë en chantans les louanges de nostre Dieu, qu'estoit proprement mettre le trompeur Baal au-dessus du vray Dieu.

Et la cause de ce desordre procedoit de ce que les principaux de la flotte auec la pluspart des Officiers estoient de la religion pretendue & \* resormée, lesquels auoient esté ozés iusques-là que de chanter de nouueau leurs Marottes, pendant qu'un de nos Freres disoit la Saincse Messe à la Traiste, pour l'interrompre, ou le contrarier ce sembloit, tellement que ce n'estoit pas le moyen de planter la soy où les chess principaux estoient contraires à la mesme soy, mais plustot une confusion de croyance aux Sauuages, qui s'apperceuoient desia de nos differentes manieres de seruir Dieu, disans que les uns faisoient le signe de la Croix, & les autres non.

Ie dressay donc des memoires lesquels ie presentay à ce Seigneur Duc, qui en desira la lecture & estre luy mesme le gardien de mes cayers pour les presenter à son conseil, auquel il me pria d'affister, mais qui eut tant de remise, qu'à la fin ie ne m'y pû trouuer pour quelque affaire particuliere qui me suruint, & à mon dessaut le Pere Irenée y accompagna nostre R. P.

Prouincial qui y receut contentement.

Neantmoins à peine l'ordre necessaire est-il estably par ce Seigneur Duc en son conseil, qu'il est mandé pour le service du Roy dans ses gouvernemens, c'est ce qui l'obligea, outre ses autres grandes & serieuses charges, de se dessaire de la Viceroyauté du Canada entre les mains de Monseigneur le Duc de Vantadour, son nepueu, lequel suivant l'intention dudit Seigneur son oncle, nous sit l'honneur de nous communiquer ses pieux desseins & la volonté qu'il auoit d'establir de grandes colonies dans le païs, si le mal-heur par l'impuissance ne luy eust empeché d'es-

clore fes diuins proiets.

Nous voylà donc dans de grandes esperances, & selon la grandeur des choses qu'on nous despeignoit, nous iugeons auec le mesme Seigneur, que pour entretenir tant de peuplades, continuer la conuersion des Sauuages, & establir des Seminaires partout pour l'instruction de la ieunesse, il nous estoit necessaire d'auoir le fecours de quelques Religieux rentez, qui puissent par leurs propres commoditez & moyens fournir aux frais & à la nourriture desdits enfans & nouueaux conuertis, puis que la compagnie des marchands s'excufoit fur fon impuissance, & nous sur nostre Regle qui nous dessend les revenus.

Entre tous les Religieux nous proposames le RR. PP. Iefuites, lesquels comme personnes puissantes pouuoient beaucoup à ces peuples indigens, où il faut necessairement auoir de quoy donner si on y veut aduancer, car plus || on leur donne plus on les attire, 863 & n'ayez pas de quoy les nourrir, c'est à dire qu'ils vous admireront & peu vous pourront fuiure. Ce n'est pas comme dans les Indes, où les habitans n'auoient à faire que du fecours spirituel simplement, là où ceux-cy ont affaire\* de tous les deux, spirituel & temporel, & par ainsi ie peux dire asseurement que la pauureté de S. François a faict un tres-grand fruict aux Indes, & que nous auons eu raison d'appeller le fecours des RR. PP. Iesuites au Canada.

Ie scay bien que nos Peres establirent des Colleges & Seminaires par toutes les deux Indes auant la venuë des RR. PP. Iesuites, ausquels ils les cederent

volontairement à leur arriuée, comme ayans d'ailleurs affez d'autres occupations à prescher, conuertir & confesser par tout où ils estoient appellez. Mais le Roy d'Espagne y pouruoyoit tellement par la main de ses officiers, auec d'autres personnes deuotes, qu'ils n'y auoient autre plus grand foin que de Catechifer les enfans, les instruire aux bonnes lettres & les conuertir à Iesus Christ, sans se mesler des rentes que des personnes honnestes & vertueuses auoient en maniement; mais icy, comme i'ay dit, il en va tout autrement, car personne n'a pris soin de nous seconder que de parolle feulement, à la referue de quelqu'uns de nos amis.

Ce choix que nous fismes desdits Pere \* Iesuites pour le Canada fut fort contrarié par beaucoup de nos amis, qui taschoient de nous en dissuader, nous asseu-864 rant qu'à la fin du || compte ils nous mettroient hors de nostre maison & du païs, mais il n'y auoit point d'apparence de croire ceste mescognoissance de ces bons Peres: ils font trop fages & vertueux pour le vouloir faire, & quand bien un ou deux particuliers d'entre eux en auroient eu la volonté, une hirondelle ne fait pas un Printemps, ny un ou deux Religieux la communauté, & par ainsi c'eust esté crime de se messier d'eux, non pas mesme en la pensée, car il paroist que par tout ailleurs nous auons vescu en paix auec eux.

Pour venir au fuiet de cette proposition, le P. Irenée estant en l'hostel dudit Seigneur Duc, y arriua fort à propos le R. P. Noirot, Iesuite, auquel ledit P. Irenée ayant fait ouuerture de l'affaire, pria ledit Sei-

gneur de l'agreer, comme il fist, apres que ledit P. Noirot eut accepté l'offre d'une affection nompareilles \* (car il estoit fort zelé), protestant au nom de la Compagnie, qu'ils nous en auroient une eternelle obligation. Quelqu'uns d'entr'eux enfuitte nous vindrent prier de leur faire part de quelque \* memoires de la langue Huronne que l'auois dressez pour leur feruir, lesquels ie ne pû leur donner pour lors, n'es-

tans pas encores en estat.

Les choses estant en telle disposition, il fut question de faire passer au conseil dudit Seigneur & de la compagnie des Marchands tout ce qui estoit de cet accommodement, & deuions nous y trouuer ensemble auec eux, mais n'ayans pas esté aduerty du iour, lesdits Peres y || affisterent sans nous, & à mesmes temps par- 865 tirent pour Dieppe, où desia estoit arriué pour le mesme voyage le Pere Ioseph de la Roche Daillon, Recollect, auec un ieune Sauuage Canadien qui depuis cinq ans auoit esté enuoyé en France par nos Religieux de Kebec, lequel apres auoir esté bien instruict & endoctriné par deffunct Monsieur le Prince de Guimée son parrain, Pierre Anthoine, qu'il entretint aux estudes iusques apres sa mort, que l'enfant sut congru en la langue Latine, & si bon François, qu'estant de retour à Kebec nos Religieux furent contraints le renuoyer pour quelque temps entre ses parens afin de reprendre les idées de fa langue maternelle qu'il auoit presque oubliée, de quoy il fit quelque difficulté au commencement, car commele P. Ioseph le Caron, Superieur de Kebec, luy eut proposé cette obedience, il le pria les larmes aux yeux de l'en vouloir difpen-

fer, disant: Comment, mon Pere, vostre Reuerence voudroit-elle bien me renuoyer entre ses \* bestes qui ne cognoissent point Dieu! Mais le Pere luy repartit que c'estoit pour leur faire cognoistre, & pour raprendre sa langue maternelle qu'il l'y enuoyoit, afin d'ayder à sauuer ses parens & tous ceux de sa Nation, apres quoy il obeït & se disposa pour partir, duëment instruit de la maniere comme il se deuoit gouuerner parmy ses gens, sans courir risque de son salut.

866 . Dés lelendemain matin, estant en ville, ie || rencontray fort à propos une personne de qualité interessée dans le party, auec lequel m'abouchant il m'aduertit de tout le resultat du conseil, & comme les RR. PP. Issuites auoient obtenu la nourriture de deux de nos Religieux, de six que la compagnie nous entretenoit de tout temps, & par ainsi reduit nostre nombre de six à quatre, qui ne sut pas pris à bonne augure.

Cet aduertissement donné, ie sus trouuer Monseigneur le Duc de Vantadour, auquel ie sis mes plaintes, & le priay d'y remedier, comme il sist promptement, commandant au sieur Girard son Secretaire d'en escrire de sa part à Messieurs les Directeurs & Chess de l'embarquement à Dieppe, asin qu'ils aduertissent les RR. PP. Iesuites, que l'intention de la compagnie n'estoit pas qu'ils prissent part à la nourriture de six Recollects que depuis plusieurs années ença les compagnies anciennes & nouuelles auoient entretenus dans le Canada, autrement qu'il leur reuoquoit son consentement, à quoy les Peres obeïrent

promptement, & fe fubmirent aux volontez dudit Seigneur Duc.

Cette petite action n'a neantmoins en rien alteré l'amour & le respect que nous auons à ces grands hommes, ie dis grands pour ce qu'ils le font en effest de prudence & de science, prudens & respectueux dans un point, qui les maintiendra tousiours dans la vertu, & le bon odeur de ceux qui sçauent qu'aux Religions où la ciuilité & le respect reciproque man-Il que, la vertu manque aussi; il ne s'ensuit pas pour- 867 tant qu'il ne se puisse glisser de petits manquemens dans les compagnies les mieux reglées & les maisons les mieux policées. Les plus grands Saincts ont eu quelquesfois des debats, mais qui ont trouué leur mort aussitost que leur naissance.

Toutes ces choses estant en bon ordre & l'equipage dans les vaisseaux, on se mist sous voille apres les prieres accoustumées, mais si fauorablement qu'ils trauerserent ce grand Occean sans aucun peril, & si heureusement qu'en un temps tres-court en comparaison de l'ordinaire, ils arriuerent auec contentement dans ce desiré port de Kebec, où ils furent receus des hyuernans (c'est ainsi qu'on appelle les habitans de Kebec) auec la ioye & la courtoisse qu'ils pouuoient esperer de ceux qui esperoient encore plus d'eux à cause de leur necessité.

Or comme c'est l'ordinaire que les choses sainctes font tousiours contrariées en leur commencement, & que de tant plus le diable en prenoit de pertes, plus il se roidit contre icelles par toutes fortes de voyes pour les empecher s'il pouvoit, les RR. PP. Iesuites

n'estoient pas encores fortis des barques, qu'ils furent aduertis qu'il n'y auoit point d'ordre de les loger à Kebec ny au fort, & tellement esconduits qu'on parloit desia de les repasser en France. Ce fut un mauuais falut pour eux, & une facheuse attaque, capable d'estonner des personnes moins constantes. Mais nos Freres || prenans part dans les interests de ces bons Peres, sçachans cette disgrace, leur offrirent charitablement, & les mirent en possession cordiallement, de la iuste moitié de nostre maison (à leur choix), du iardin, & de tout nostre enclos, qui est de fort longue estenduë, fermé de bonnes pallissades & pieces de bois, qu'ils ont occupez par l'espace de deux ans & demy.

De plus ils leur presterent une charpente toute disposée & preste à mettre en œuure pour un nouveau corps de logis d'enuiron 40. pieds de longueur, & 23. de large, & en l'an 1627. ils leur en presterent encore une autre que nos Religieux auoient dereches fait dresser pour aggrandir nostre Conuent, lesquelles ils ont employées à leur bastiment commencé au delà de la petite riuiere sept ou 800. pas de nous, en un lieu que l'on appelle communement le fort de Jacques Cartier.

Et pour vous monstrer comme en effet nos Religieux seuls sont cause apres Dieu que les dits RR. PP. Iefuites sont establis dans le Canada (ce que nous auons sait pour estre assistés en la conuersion des Sauuages), voicy ce que le R. P. Lalemant, superieur de leurs Peres en Canada, en escriuit au sieur de Champlain, par une lettre dattée du 28. Iuillet 1625. & une autre du mesme iour & an à nostre R. P. Prouincial.

Monsieur,

Nous voicy graces à Dieu dans le refort de vostre Lieutenance, où nous sommes heureusement arrivez, apres auoir eu une des belles tra- || uerses qu'on aye 869 encore experimenté. Monfieur le General apres nous auoir declaré qu'il luy estoit impossible de nous loger ou dans l'habitation ou dans le fort, & qu'il faudroit ou repasser en France, ou nous retirer chez les Peres Recollects, nous a contraincts d'accepter ce dernier offre. Les Peres nous ont receus auec tant de charité qu'ils nous ont obligez pour un iamais. Nostre Seigneur sera leur recompence. Un de nos Peres estoit allé à la traiste en intention de pasfer aux Hurons ou aux Hiroquois, auec le Pere Recollect qui est venu de France, selon qu'ils aduiseroient auec le Pere Nicolas, qui se deuoit trouuer à la traicte & conferer auec eux, mais il est arriué que le pauure Pere Nicolas au dernier saut s'est nové, ce quiaesté cause qu'ils sont retournez, n'ay ans ny cognoissance, ny langue, ny information: nous attendons donc vostre venuë pour resoudre ce qui sera à propos de faire. Vous scaurez tout ce que vous pourrez desirer de ce pays du P. Ioseph, c'est pourquoy ie me contente de vous asseurer que ie suis, Monsieur, vostre tres-affectionné Seruiteur Charles Lalemant. De Kebec ce 28 Juillet 1625.

> Mon Reverend Pere. Pax Christi.

Ce scroit estre par trop mescognoissant de ne point

escrire à vostre Reuerence, pour la remercier, tant des lettres qui furent dernierement escrites en nostre 870 faueur aux Peres qui sont icy en || la nouvelle France, comme de la charité que nous auons receue desdits Peres, qui nous ont obligez pour un iamais, ie supplie nostre bon Dieu qu'il soit la grande recompence & des uns & des autres, pour mon particulier i'escris à nos Superieurs que i'en ay un tel ressentiment que l'occasion ne se presentera point que ie ne le fasse paroistre, & les supplie quoy que d'ailleurs bien affectionnez de tesmoigner à tout vostre sainct Ordre le mesme ressentiment. Le P. Ioseph dira à vostre Reuerence le suiet de son voyage, pour le bon fuccez duquel nous ne cesserons d'offrir & priere & sacrifices à Dieu, il faut ceste fois aduancer à bon escient les affaires de nostre Maistre, & ne rien obmettre de ce qu'on pourra s'aduiser estre necessaire, i'en ay escrit à tous ceux que i'ay creu y pouvoir contribuer, que ie m'affeure s'y emploieront, fi les affaires de France le permettent, ie ne doute point que vostre Reuerence ne s'y porte auec affection, & ainsi Virtus unitas, fera beaucoup d'effet. En attendant le succez, ie me recommande aux sain&s sacrifices de vostre Reuerence, de laquelle ie suis

Tres humble Seruiteur Charles Lalemant.

De Kebec ce 28. Iuillet 1625.

A mon Reuerend Pere Prouincial des RR. Peres Recollects.

Il Lebon Pere Iofeph le Caron & tous les Religieux 871 resiouys de la venuë de si bons hostes, creut qu'en faifant un voyage en France, il amelioreroit fort le Canada & adiousteroit un autre bien aux RR. PP. Iefuites, qu'estoit quelque benefice qu'il esperoit du Roy pour la nourriture des enfans & nouueaux conuertis, & ce qui luy en donnoit dauantage d'esperance estoit l'honneur qu'il auoit eu estant au monde d'enseigner à Sa Maiesté les premiers rudimens de la foy; il n'y pu rien faire neantmoins, car encore bien que le Roy eust bonne volonté comme ie vis en esset, il fallut pasfer par tant de mains, que lors que nous pensames estre le plus aduancé, ce fut lors que tout estoit desesperé & qu'il fallut penser du retour apres auoir receu un petit bienfait de Sa Maiesté, qu'elle fist deliurer elle-mesme ne s'en fiant pas à ses officiers, qui ne nous feruoient que de remises.

Le Pere s'embarqua donc pour France à la fin du mois d'Aoust 1625, qui estoit la mesme année que les RR. PP. Iesuites estoient arriuez à Kebec, & y fist les negociations que ie viens de dire, marry de n'y auoir pû faire dauantage, & s'embarqua pour son retour l'année suiuante dans la Catherine, vaisseau de 250. tonneaux, auec le F. Geruais Mohier fon compagnon, & arriuerent heureusement à Tadoussac le 28. Iuin 1626, où ayans mis pied à terre, le bon Frere (encore nouueau) fe trouua comme dans un abifme d'estonnement & de merueille à l'aspect de ces pauures Sauuages, desquels il || eut quelque appre- 872 hension au commencement, car comme il m'a dit luymesme, il luy sembloit voir en eux quelque \* demons,

ou des carefmes prenans tant il les trouuoit, estrangement accommodez. Il en prend de mesme presque à tous ceux qui les voyent pour la premiere fois, & puis on s'y accoustume, comme de voir d'autres personnes de deça mieux couuertes.

Il se preparoit pour lors un grand festin dans une cabane à plus de 200. Sauuages, hommes, femmes, & enfans, auquel il fut inuité par le maistre, qui penfoit en cela le gratifier de beaucoup, mais il se trompoit bien fort, car il n'auoit pas l'appetit aiguisé iusques là que de pouuoir manger d'une telle viande, qui n'estoit point à son goust. De le refuser il n'y auoit point d'apparence, pour ce qu'ils ne scauent que c'est d'estre esconduits, & l'accepter, c'estoit se mettre à l'impossible. Que fit donc ce bon Religieux, il s'assit à platte terre comme les autres, tint bonne mine & ne mangea point du tout. Ce que voyans quelqu'uns de la trouppe luy presenterent un gros morceau de graisse d'ours à manger, qu'ils estiment delicieuse, comme nous faisons icy la perdrix, mais c'estoit le faire tomber de fiebure en chaud mal, comme l'on dit, & demeura les bras croifez, ô mon Dieu, pendant que les autres fe donnoient au cœur iove de 4. grande \* chaudieres de pois, prunes, figues, raifins, bifcuis, poiffon & chair d'ours, le tout bouilly, cuit & meslé enfemble anec un auiron.

Il me vient de resouuenir de ma première entrée dans leurs cabanes, mais il est vray que ie trouuay leur menestre sort desgoustant, || car la regardant seulement de l'œil, elle me faisoit sousleuer le cœur, & cependant auec la grace du bon Dieu, ie me suis bien

accoustumé du depuis, & à des mortifications bien

plus grandes que l'on ne faict par icy.

Le festin siny, il prist congé de ses hostes auec un ho, ho, ho, pour remerciement de leur bonne chere, & s'en retourna au Nauire plus assamé qu'il n'en estoit party, & peu apres se mirent sous voile pour Kebec, où ils arriuerent le quatries me de Iuillet, en tres-bonne santé Dieu mercy, & ayans rendu les graces ordinaires à Nostre Seigneur, ils receurent la charité & bon accueil qu'on a accoustumé de faire aux voyagers \* & pelerins François, des commoditez du pays.

Comme le Pere Ioseph de la Roche, Recollect, & le Pere Brebeuf, Iesuite, monterent aux Hurons, & d'un petit Huron qui nous fut amené, lequel fut conduit en France, puis baptisé.

## CHAPITRE II.

Il est tres-necessaire d'auoir des Religieux en Canada, & par toutes les Nations errantes, pour les pouuoir instruire en la loy de Dieu, mais le principal fruict se doit es- || perer des peuples stables & sedentaires. Le Pere Ioseph de la Roche, se resouuenant de ce que ie luy en auois dit, se resolut d'y aller, & auec luy le R. P. Brebeuf, Iesuite, lesquels à ce dessein partirent de nostre Conuent de Nostre Dame des Anges, enuiron le mois de Iuillet de l'an 1525. pour les trois riuieres, & de là au Cap de Vistoire, où se tenoit la Traicte auec les Sauuages de diuerfes contrées là affemblez.

Estant arriuez aux barques, ils en communiquerent auec les Chefs, lesquels en louans leur zele, leur firent offre de tout ce qui leur faisoit besoin pour leur voyage, & leur donnerent des rassades, cousteaux, chaudieres, & autres uslencilles de mesnage qu'ils accepterent pour leur feruir dans le pays, & pour en accommoder leurs Sauuages, & ceux qui les nourriroient, ou leur rendroient quelque seruice.

Pendant qu'on disposoit leur petit saiet, ils s'informerent du Pere Nicolas par le moyen du Truchement Huron, mais ayans appris qu'ils l'auoient noyé au dernier faut, auec nostre petit disciple Auhaitsique, ils en furent fort affligez, & contraincts de s'en retourner à Kebec sans rien faire, n'ayans pas eu assez de courage pour passer ce coup-là aux Hurons, comme ils firent l'autre année d'apres, auquel temps le Pere Ioseph conuint auec quelques Hurons de nostre cognoissance qui le receurent courtoisement en leur so-875 ciété, mais pour le pauure Pere Brebeuf | il y eut un peu plus de difficulté, car outre qu'il leur estoit nouueau, & aussi mal armé que nous, ils prenoient pour excuses qu'il estoit un peu lourd pour leur canot, qui estoit un honneste refus fondé sur la raison, car si une personne pesante panche tant soit peu plus d'un costé que d'autre, ou qu'en entrant dedans il ne met le pied doucement & droitement au milieu du canot, c'est à dire qu'il tournera, & que tout renuersera dans la riuiere, & puis voyez si vous scauez nager auec vos gros habits, ce sera auec peine, car cela peut arriuer à de

certains endroits, d'où les Sauuages mesmes ne se scauroient retirer qu'en se noyans.

Mais comme le Pere Brebeuf, accompagné pour lors du Pere de Noue, eut faict quelque present honneste aux Hurons, il trouua en fin place dans un canot, qui le confola fort, & puis partit apres les autres, fous la garde de Nostre Seigneur & de son bon Ange, où nous les lairons aller pour parler d'un petit Huron qui nous sut amené, & puis au chapitre suiuant, ie vous donneray une brefue relation d'un voyage que le Pere Ioseph fist passant des Hurons aux Neutres.

La mort du pauure Pere Nicolas fut une perte tresnotable pour le pays, aussi fut-il egallement regretté des Sauuages & des François, qui trouuoient en luy une grande science, accompagnée d'humilité, & d'une grande honnesteté & douce conuersation, qui me fait Il dire qu'il eust rendu de grands seruices à Nostre 876 Seigneur en cette mission s'il luy eust donné une plus longue vie, car les Huguenots mesmes aduouoient ses merites & ses graces, mais le principal est qu'il estoit fort bon Religieux.

Entre les Hurons qui luy estoient les plus affectionnez, il y eut un bon homme qui nous amena fon fils pour estre instruit en nostre Conuent, auquel le Pere Ioseph le Caron fit toute la meilleure reception qui luy fut possible, comme à une petite ame qui venoit pour estre enrollée sous l'estendart de Dieu, par le moyen du S. Baptesme, ainsi qu'il sut du depuis.

Or il arriua neantmoins un petit zele pour ce petit garçon, entre les Reuerends Peres Iesuites, le sieur Emery de Caen & nous, car chacun defiroit s'en pre-

ualoir, & nous l'oster pour l'amener en France. Tous offroient des presents à l'enui, & cependant le pere de l'ensant desiroit à toute sorce qu'il nous restat, disant, comme il estoit vraysemblable, qu'il nous l'auoit promis, & le vouloit consigner entre les mains de nostre Pere Paul qui estoit lors prest de s'embarquer pour France. Le Pere Noirot auec les autres Peres Iesuites prierent le Pere Ioseph de faire enuers le pere du garçon qu'il trouuat bon qu'ils eussent euxmesmes son sils moyennant quelque gratification, & qu'infailliblement le menant en France, ils le rameneroient l'année prochaine, accommo- || dé à son contentement.

Le sieur Emmery de Caen en promettoit encore dauantage pour l'auoir, de maniere que nos Religieux, ny le pere de l'enfant par tant de poursuittes, & solicitez de tant de prieres, ne sçauoient comment conferuer le garçon, ny comment s'en dessaire. Bon Dieu, est-il bien possible que l'on cherchaten cela plus l'honneur propre que vostre interest, Seigneur, car le vray zele ne se soucie pas par qui le bien se fait, pourueu qu'il se fasse, ainsi que sit voir nostre Pere Ioseph, lequel se désinteressant, renonça au petit qui nous appartenoit, & pria en saueur des Reverends Peres Iesuites, qui le receurent en France de la main du sieur de Caen par le moyen du Seigneur Duc de Vantadour qui s'employa pour eux.

Mais voicy en quoy parut la fouplesse d'esprit du Huron, pour auoir les presens des Peres Iesuites, du sieur de Caen, & nous laisser son fils, car le Pere Ioseph l'ayant prié pour lesdits Peres, il ne vouloit pas le desobliger, ny le sieur de Caen, à cause de la traite; que fait-il donc, il leur promet à tous deux son fils, & recoit de mesme leurs presens, qui consistoient en couuerrures de lits, chaudieres, haches, raffades & coufteaux, puis la veille du jour qu'il deut partir pour son retour aux Hurons, il dit aux Peres Iesuites qui demeuroient encores à nostre Conuent: l'ay laissé mon fils entre les mains des Peres Recollects qui vous le garderont, & || audit fieur de Caen la mesme chose, 878 adioustant pour l'instruire en attendant que tu l'emmeine en ton pays, puis partit pour sa Prouince apres auoir pris congé du Pere Ioseph, & recommandé son fils, auguel feul il le vouloit confier pour demeurer auec nous, ou pour estre conduit en France par de nos Freres.

Le Nauire estant fretté & le sieur de Caen disposé pour fon retour en France, demanda le Sauuage, & les Peres Iesuites aussi, il y eut derechef un peu de difficulté à qui l'auroit, car le pere du garçon l'auoit accordé à tous, pour auoir de tous, & neantmoins l'auoit laissé chez nous, suiuant sa premiere intention, car moy demeurant en fon pays auec le Pere Nicolas, on nous auoit promis six de ceux qui estoient de nos petits escholiers, & mesmes il y auoit des filles qui demandoient de venir en France auec nous, mais c'est une marchandise trop dangereuse à conduire.

En fin ce petit est embarqué, conduit & mené par le sieur de Caen, qui le laissa pour quelque temps chez fon pere à Rouen, puis le fit conduire à Paris, où estant, les Reuerends Peres Iesuites l'eurent en leur possession, à la faueur de Monsieur le Duc de Vantadour qui le demanda pour eux, lesquels l'ayans sait instruire auec assez de peine, pour n'y auoir personne qui sceut la langue qu'un seculier qui le voyoit parsois, ils le firent baptiser auec grande solemnité dans | 1 l'Eglise Cathedrale de Rouen, & su nommé Louys de Saincte Foy, par Monsieur le Duc de Longueuille son parain, & Madame de Villars sa maraine, en la presence d'une infinité de peuple qui y estoit accouru, d'autant plus curieusement que quelques Mattelots auoient donné à entendre qu'il estoit le fils du Roy de Canada.

Coppie ou abbregé d'une lettre du V. Pere Ioseph de la Roche Daillon, Mineur Recollect, escrite du pays des Hurons à un sien amy, touchant son voyage fait en la Contrée des Neutres, où il fait mention du pays, & des disgraces qu'il y encourut.

## CHAPITRE III.

Ce feroit vouloir cacher la lumiere fous le boisseau, que de vouloir nier au publicq les choses qui le preuuent \* ediffier, ou luy apporter un sainct & innocent diuertissement d'esprit, car l'homme infirme est de telle nature en ce monde, qu'il est necessaire que son ame iouisse, sinon tousiours du moins par internalle, de quelque chose qui la contente, & par ainsi c'est le seruir & saire beaucoup pour luy, que de 880 luy donner || matiere d'un diuertissement pour l'em-

pescher du mal, s'il n'a de l'amour assez pour attirer à luy les diuines consolations d'un Dieu, apres lesquelles il n'y a plus de contentement qui vaille, ny de quoy on doiue faire estat que pour paruenir à ce mefme amour.

Ie vous av dit comme nostre Pere Ioseph de la Roche Daillon s'estoit embarqué au Cap de la Victoire. pour le païs des Hurons, en intention de trauailler à leur conuersion, & de penetrer iusques aux dernieres Nations pour y porter fon zele, & voir si elles estoient capables de recognoistre leur Dieu & se faire Chrestiens, mais pour ce que ie n'ay pas esté bien informé du fuccés de ce voyage, & que ie me pourrois tromper en ma relation, ie me contenteray de vous tracer icy en abregé une lettre que ce bon Pere escriuit à un fien amy d'Angers, où il luy mande principalement l'excellence des contrées Neutres, ce qui luy pensa arriuer & la maniere de leur gouuernement.

## Monsieur.

Humble salut en la misericorde de Iesus. Encore est-il permis quoy qu'esloigné, de visiter ses amis par missiues, qui rendent les personnes absentes presentes. Nos Sauuages s'en font estonnez voyans que souuent nous escriuions à nos Peres esloignez de nous, & que par nos lettres ils apprenoient || nos conceptions, & 881 ce que les mesmes Sauuages auoient geré au lieu de nostre residence. Apres auoir fait quelque seiour en nostre Conuent de Canada, & communiqué auec nos Peres & les Reuerends Peres Iesuites, ie sus porté d'une affection religieuse de visiter les peuples sedentaires, que nous appellons Hurons, & auec moy les

Reuerends Peres Brebeuf & de Noue, Iesuites. Y estans arriuez auec les peines que chacun peut penser à raison des mauuais chemins, ie receu lettre (quelque temps apres) de nostre Reuerend Pere Ioseph le Caron, par laquelle il m'encourageoit de passer outre à une Nation que nous appellons Neutre, de laquelle le Truchement Bruslé disoit des merueilles. Encouragé par un si bon Pere & le grand recit qu'on me faisoit de ce peuple, ie m'y acheminé \* & partis des Hurons à ce dessein, le 18. Octobre 1626, auec un nommé Grenolle, & la Vallée, François de nation.

Passans par la Nation du Petun, ie fis cognoissance & amitié auec un Capitaine qui y est en grand credit. lequel me promit de nous conduire à cette Nation Neutre, & fournir de Sauuages pour porter nos pacquets, & le peu de viures que nous auions de prouision, car de penser viure en ces contrées de mendicité s'est \* se tromper, ces peuples n'entendans à donner qu'en les obligeans, & faut faire fouuent de longues 882 traictes. & passer mesme plusieurs || nuicts sans trouuer autre abry que celuy des Estoiles. Il executa ce qu'il nous auoit promis à nostre contentement, & ne couchasmes que cinq nuicts dans les bois, & le sixiesme iour nous arriuasmes au premier village, où nous fulmes fort bien receus graces à nostre Seigneur, & à quatre autres villages en fuitte, qui à l'enuie les uns des autres nous apportoient à manger, les uns du cerf, les autres des citrouilles, de la Neintahouy, & de ce qu'ils auoient de meilleur, & estoient estonnez de me voir vestu de la forte, & que ie ne fouhaitois rien du leur finon que ie les conujois par fignes à

leuer les yeux au Ciel, & faire le signe de la fainte Croix. & ce qui les rauissoit en admiration estoit de me voir retirer certaines heures du jour pour prier Dieu & vaquer à mon interieur, car ils n'auoient iamais veu de Religieux, finon vers les Petuneux & les Hurons leurs voifins.

Enfin nous arriualmes au fixielme village, où l'on m'auoit confeillé de demeurer; i'y fis tenir un confeil, où vous remarquerez en passant, qu'ils appellent confeils toutes leurs affemblées, lesquelles ils tiennent assis contre terre, toutes les fois qu'il plaist aux Capitaines, non dans une falle, mais en une cabane, ou en pleine campagne, auec un filence fort estroit pendant que le Chef harangue, & font inuiolables observateurs de ce qu'ils || ont une fois conclu & ar- 883 resté.

Là ie leur fis dire par le Truchement que i'estois venu de la part des François, pour faire alliance & amitié auec eux, & pour les inuiter de venir à la traicte, que ie les suppliois aussi de me permettre de demeurer en leur païs, pour les pouuoir instruire en la loy de nostre Dieu, qui est le seul moyen d'aller au Paradis. Ils accepterent toutes mes offres & me telmoignerent qu'elles leur estoient fort agreables, de quoy consolé, ie leur fis un present du peu que i'auois, comme de petits cousteaux, & autres bagatelles qu'ils estimerent de grand prix, car en ces païs-là on ne traicte point auec les Sauuages fans leur faire des prefens de quoy que ce soit, & en contre-eschange ils m'enfanterent (comme ils difent), c'est qu'ils me declarerent citoyen & enfant du païs. & me donnerent en garde (marque de grande affection) à Souharissen, qui fut mon pere & mon hoste, car selon l'aage ils ont accoustumé de nous appeller cousin, frere, fils, oncle, ou nepueu, &c. Celuy-là est le Capitaine du plus grand credit & authorité qui aye oncques esté en toutes les Nations, car il n'est pas seulement Capitaine de son village, mais de tous ceux de sa Nation en nombre de vingt-huict, tant bourgs, villes que vil-884 lages, faicts comme ceux du païs || des Hurons, puis plusieurs petits hameaux de sept à huict cabanes, bastis en diuers endroits commodes pour la pesche, pour la chasse, ou pour la culture de la terre.

Cela est sans exemple aux autres Nations d'auoir un Capitaine si absolu, il s'est acquis cest honneur & pouuoir par son courage, & pour auoir esté plusieurs sois à la guerre contre les dix-sept Nations qui leur sont ennemies, & en auoir apporté des testes de toutes,

ou amené des prisonniers.

Ceux qui font vaillants de la forte font fort estimez parmy eux. Et quoy qu'ils n'ayent que la massuë & l'arc, si est-ce qu'ils font tres-belliqueux, & adextres à ses \*armes. Apres tout ce bon accueil, nos François s'en estans retournez, ie restay le plus content du monde, espérant d'y aduancer quelque chose pour la gloire de Dieu, ou au moins d'en descouurir les moyens, ce qui ne seroit peu, & de tascher d'apprendre l'embouchure de la riuiere des Hiroquois, pour les mener à la traicse.

J'ay faict aussi mon possible pour apprendre leurs mœurs, & saçons de viures \*, & durant mon seiour ie les visitois dans leurs cabanes, pour les sçauoir, & pour

instruire, & les trouuois assez traictables, & souuent aux petits enfans qui font fort esueil- || lez, tous nuds, & escheuelez, ie leur faisois faire le signe de la fainte Croix. & ay remarqué qu'en tous ces païs, ie n'en ay point trouué de bossus, borgnes ou contresaicts.

le les av toufiours veu constans en leur volonté d'aller au moins quatre canots à la traicle, si ie les voulois conduire, toute la difficulté estoit que nous n'en scauions point le chemin. Iamais Yroquet, Sauuage cogneu en ces contrées, qui estoit venu là auec vingt de ses gens, à la chasse au castor, & qui en print bien cinq cens, ne nous voulut donner aucune marque pour cognoistre l'embouchure de la riuiere. Luy & plusieurs Hurons nous asseuroient bien qu'il n'y auoit que pour dix iours de chemin iusques au lieu de la traicte, mais nous craignions de prendre une riuiere pour une autre, & nous perdre, ou mourir de faim dans les terres.

Trois mois durant i'eus toutes les occasions du monde de me contenter de mes gens. Mais les Hurons ayant descouuert que ie parlois de les mener à la traicte, firent courir par tous les villages où ils passoient de fort mauuais bruits de moy, que i'estois un grand Magicien, que i'auois empesté l'air en leur pays, & empoisonné plusieurs, que s'ils ne m'assommoient bientost, ie mettrois le feu dans leurs villages, ferois mourir tous les enfans, enfin i'estois || à leur 886 dire un grand Atatanite, c'est leur mot pour signifier celuy qui faict les fortileges qu'ils ont le plus en horreur, & en passant sçachez qu'il y a icy force sorciers, & qui se meslent de guarir les maladies par marmo-

teries & autres fantasies, enfin ces Hurons leur ont tousiours dit tant de mal des François qu'ils se sont pû aduiser pour les diuertir de traisfer auec eux, que les François estoient inacostables, rudes, tristes & melancoliques, gens qui ne viuent que de ferpens & venins, que nous mangions le tonnerre, qu'ils s'imaginent estre une chimere nompareille, faisans des contes estranges là-dessus, que nous auons tous une queuë comme les animaux, & les femmes n'ont qu'une mamelle, située au milieu du sein, qu'elles portent cinq ou six enfans à la fois, & v adioustent mille autres fottises pour nous faire hayr d'eux.

Et en effet ces bonnes gens qui font fort faciles à perfuader, me prindrent en grandfoupcon, si tost qu'il y auoit un malade, ils me venoient demander s'il eftoit pas vray que ie l'eusse empoisonné, qu'on me tueroit affeurement si ie ne le guarissois. l'auois bien de la peine à m'excuser & dessendre, enfin dix hommes du dernier village, appellé Ouaroronon, à une iournée des Hiroquois, leurs parens & amis, venans 887 traicter à nostre village, me vindrent visiter || & me conuierent de leur rendre le reciproque en leur village, ie leur promis de n'y pas manquer lors que les neiges seroient fonduës, & de leur donner à tous quelques bagatelles, de quoy ils fe monstrerent contents, là-dessus ils sortirent de la cabane où ie logeois, couuant tousiours leur mauuais dessein sur moy, & voyant qu'il se faisoit tard me reuindrent trouuer, & brufquement me firent une querelle d'Allemand, l'un me renuerse d'un coup de poing, & l'autre prist une hache, & m'en penfant fendre la teste, Dieu qui luy

destourna la main, porta le coup sur une borne qui estoit là auprés de moy, ie receus encores plusieurs autres mauuais traictemens, mais c'est ce que nous venons chercher en ces pays. S'appaifans un peu, ils deschargerent leur cholere sur le peu de hardes qui nous restoient, ils prindent nostre escritoire, couverture, breuiaire, & nostre sac, où il y auoit quelques iambettes, efguilles, alaines & autres petites choses de pareille estoffe, & m'avant ainsi deualisé, ils s'en allerent toute la nuict fort ioyeux de leur emploite, & arriuez en leur village, faifans reueuë fur leurs defpoüilles, touchez peut estre d'un repentir venu du Tres-Haut, ils me renuoverent nostre breuiaire.cadran, escritoire, couuerture, & le sac, mais tout vuide.

Lors de leur arriuée en mon village, appellé Ounontifaston, il n'y auoit que des || femmes, les hom- 888 mes estans allez à la chasse du cerf, à leur retour ils me tesmoignerent estre marris du desastre qui m'estoit

arriué, puis n'en fut plus parlé.

Le bruit courut incontinent aux Hurons que i'auois esté tué, dont les bons Peres Brebeuf & de Noue qui y estoient restez m'enuoyerent promptement Grenolle pour en sçauoir la verité, auec ordre que si i'estois encore en vie de me ramener, à quoy me conuioit aussi la lettre qu'ils m'auoient escrite aucc la plume de leur bonne volonté, & ne voulus leur contredire, puis que tel estoit leur aduis & celuy de tous les François, qui apprehendoient plus de difgraces en ma mort que de profit, & m'en reuins ainsi au pays de nos Hurons, où ie suis à present tout admirant les diuins effects du Ciel.

Le pays de cette Nation Neutre est incomparablement plus grand, plus beau & meilleur qu'aucun autre de tous ces pays, il v a un nombre incrovable de cerfs, lesquels ils ne prennent un à un comme on fait par deça, mais faifans trois haves en une place spacieuse, ils les courent tout de front, tant qu'ils les reduisent en ce lieu, où ils les prennent, & ont cette maxime pour toutes fortes d'animaux, foit qu'ils en ayent besoin ou non, qu'ils tuent tout ce qu'ils rencontrent, de crainte, à ce qu'ils disent, que s'ils ne les prenoient, que les bestes iroient raconter aux autres 880 comme elles auroient esté courues, || & qu'en suitte ils n'en trouueroient plus en leur necessité. Il s'v trouue aussi grande abondance d'orignas, ou eslans, caftors, chats fauuages & des escurieus noirs plus grands que ceux de France, grande quantité d'outardes, coqs d'Inde, gruës & autres animaux, qui y sont tout l'Hyuer, qui n'est pas long ny rigoureux comme au Canada, & n'y auoit encores tombé aucunes neiges le vingt-deuxiesme Nouembre, lesquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut & commencerent à se sondre dés le 26. Januier, le huictiesme Mars, il n'y en auoit plus du tout aux lieux descouuers, mais bien en restoit-il un peu dans les bois. Le feiour y est assez recreatif & commode, les riuieres fournissent quantité de poissons & tres-bons, la terre donne de bons bleds, plus que pour leur necessité. Il y a des citrouilles, faisoles & autres legumes à foison, & de tres-bonne huile, qu'ils appellent à Touronton\*, tellement que ie ne doute point qu'on deuroit plus tost s'y habituer qu'ailleurs, & sans doute auec un

plus long feiour y auroit esperance d'y aduancer la gloire de Dieu ce qu'on doit plus rechercher qu'autre chose. & leur conversion est plus à esperer pour la foy que non pas des Hurons, & me suis estonné comme la compagnie des marchands, depuis le temps qu'ils viennent en ces contrées, n'ont faict hyuerner audit païs quelque François; ie dis affeurement qu'il feroit fort facile de les mener à la traicte, qui feroit un grand bien pour aller & venir par un che- | min si 890 court & facile comme ie vous ay ia dit, car d'aller de la traicte aux Hurons parmy tous les fauts si difficiles & toufiours en danger de se nover, il n'y a guere d'apparence, & puis des Hurons s'acheminer en ce païs fix iournées, trauerfant les terres par des chemins effroyables & espouuentables comme i'ay veu, ce font des trauaux insupportables, & seul le scait qui s'v est rencontré.

Donc ie dis que Messieurs les associez deuroient (à mon aduis) enuoyer hyuerner des Francois dans le païs des Neutres moins esloignez que celuv des Hurons, car ils fe peuuent rendre par le lac des Hiroquois au lieu où l'on traicte tout au plus en dix iournées, ce lac est le leur aussi, les uns sont sur un bord & les autres fur l'autre, mais i'y vois un empeschement qui est qu'ils n'entendent gueres à mener des canots, principallement dans les fauts, bien qu'il n'y en ave que deux, mais ils font longs & dangereux. leur vray mestier est la chasse & la guerre, hors de là font de grands paresseux, que vous voyez comme les gueux de France, quand ils font faouls, couchez le ventre au Soleil, leur vie comme celle des Hurons fort

mesme; le langage est differant neantmoins, mais ils s'entendent comme font les Algoumequins & Montagnais. D'habits ne leur en cherchez pas, car mesme ils n'ont pas de brayers, ce qui est fort estrange & qui ne se treuue guere dans les Nations les plus sauuagines. Et pour vous dire au vray, il feroit expedient || qu'il ne passaft icy toutes fortes de personnes, car la mauuaife vie de quelques François leur est un pernicieux exemple, & en tout \* ces païs les peuples quoy que fauuages nous en font des reproches, disans que nous leur enseignons des choses contraires à celles que nos François pratiquent. Pensez, Monsieur, de quel poix peuuent estre apres nos parolles: il est à esperer pourtant de mieux, car ce qui me confola à mon retour fut de voir que nos compatriotes auoient fait leur paix auec Nostre Seigneur, s'estoient confessez & communiez à Pasques & auoient chassé leurs semmes, & depuis ont esté plus retenus.

108

Il faut que ie vous die qu'on a traicté nos Peres si rudement que mesmes deux hommes desquels les Peres Iesuites s'estoient priuez pour les accommoder, ont esté retirez par force, & ne leur ont voulu donner viures quelconques, pour nourrir & entretenir quelques petits Sauuages qui souhaittoient de demeurer auec nous, bien qu'ils leur promissent de leur faire satisfaire par quelqu'uns de nos biensaiteurs. Il est cruel d'estre traicté de la sorte par ceux mesmes de sa Nation, mais puis que nous sommes Freres Mineurs, nostre condition est de soussirie & prier Dieu qu'il nous donne la patience.

On dit qu'il nous vient deux Peres nouueaux de France, nommez le Pere Daniel Boursier & le Pere François de Binuille, qu'on nous auoit ia promis dés l'an passé : si cela est, ie vous prie pour surcroist de toutes vos peines || que prenez pour moy, de me faire 802 seurement tenir un habit qu'on m'enuove, c'est tout ce que ie demande, car il ne se fait point icy de drap, & le nostre estant tout usé, ie ne m'en peux passer. Les pauures Religieux de Sainct François ayans le viure & le vestir, c'est tout leur partage en terre, le Ciel nous l'esperons sous la faueur du bon Dieu, pour lequel seruir, tres-volontiers, pour le salut de ces peuples aueugles, nous engageons nostre vie, afin qu'il luy plaise si il l'agrée de nostre soing faire germer le Christianisme en ces contrées, Dieu permet le martyre à ceux qui le meritent, ie suis marry de n'estre pas en cest estat, & n'ignore pas neantmoins que pour estre recogneu vray enfant de Dieu, il faut s'exposer pour ses freres. Viennent donc hardiment les peines & les trauaux, toutes les difficultez & la mort mesme me feront aggreables la grace de Dieu estant auec moy, laquelle ie mandie par le moven des prieres de tous nos bons amys de par delà, desquels ie suis & à vous, Monsieur, tres-humble seruiteur en Nostre Seigneur. Fait à Toanchain, village des Hurons, ce 18. Iuillet 1627.

Voylà tout ce qui est arriué de plus remarquable au voyage de ce bon Pere, duquel on peut remarquer ce que i'auois autrefois appris, l'enuie & malice des Hurons de ne vouloir pas permettre qu'allassions hyuerner parmy les Neutres, peur de les conduire à la

traicte par un chemin racourcy, ce qui leur feroitd'un 893 grand preiudice à la verité, entant || qu'ils ne pourroient plus traicter auec eux & en tirer les castors que les autres porteroient aux François. Le copiste de la lettre du Pere s'est mespris à mon aduis au mot Huron Otoronton, qu'il veut faire fignifier de l'huyle, car c'est proprement à dire beaucoup, ou ô qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui auoient voulu foustenir qu'il y auoit plus de distance de Kebec aux Neutres que non pas aux Hurons, mais ils se trompoient par la confession mesme du P. Ioseph qui aduouë qu'en dix iournées on pourroit descendre à la traicte si on auoit trouué l'embouchure de la riuiere des Hiroquois, où nos Hurons ne peuuent venir en moins de trois sepmaines. Ie coniecture aussi facilement cest approche des Neutres de Kebec, en ce que les Hiroquois sont plus proches des François que les Hurons, & les Neutres ne sont qu'à une journée des Hiroquois, qui sont tous tirant au Su.

Ces Neutres iouïssent (selon l'aduis d'aucuns) de quatre-vingts lieuës de païs, où il se fait de tres-bon petun, qu'ils traissent à leurs voisins. Ils assistent les Cheueux releuez contre la Nation de Feu, desquels ils sont ennemis mortels: mais entre les Hiroquois & nos Hurons, auant cette esmeute de laquelle i'ay fait mention au 26. Chapitre du second liure, ils auoient paix & demeuroient neutres entre les deux Nations, chacune desquelles y estoit la bien venuë, & où ils n'osoient s'entredire ny faire aucun desplaisir, & mesme y mangeoient souuent ensemble, || comme s'ils eussent esté amis; mais hors de là s'ils se rencon-

troient, il n'y auoit plus d'amitié ny de caresse, ains guerres & poursuittes qu'ils continuent à outrance, sans qu'on aye encore pû trouuer moyen de les reconcilier & mettre en paix, leur inimitié estant de trop longue main enracinée & somentée par les ieunes hommes de l'une & l'autre Nation, qui ne demandent qu'à se faire valoir dans l'exercice des armes & de la guerre pour la patrie, & non pour les duels, qui sont detessez par tout ailleurs, fors de mauuais Chrestiens & de ceux qui ne sont point en estat de leur salut, qu'ils prodigalisent à la moindre pointille d'honneur qui leur arriue.

Ie m'estois autresois voulu entremettre d'une paix entre les Hurons & les Hiroquois, pour pouuoir planter le S. Euangile par tout, & faciliter les chemins de la traicte à plusieurs Nations qui n'y ont point d'accez, mais quelques Messieurs de la Societé me dirent qu'il n'estoit pas expedient, & pour cause d'autant que si les Hurons auoient paix auec les Hiroquois, les mesmes Hiroquois meneroient les Hurons à la traicte des Flamands, & les diuertiroient de Kebec qui est plus esloigné.

895 || De deux François tuez par un Montagnais qui fut emprisonné apres des ostages rendus. Du lac appellé Sainst Ioseph, où les Sauuages allerent hyuerner, & comme ils leuent le camp.

## CHAPITRE IV.

En la mesme année 1627. sur la fin du mois d'Aoust arriua à Kebec le sieur de la Rade, Vice Admiral de la flotte enuoyé par le sieur Guillaume de Caen, pour la traicte de pelleteries. Le P. Ioseph le Caron, Superieur de nostre Maison, luy alla rendre ses deuoirs & offrir les prieres de ses Religieux, desquelles il sist affez peu d'estat pour auoir dés lors pris resolution en son ame de faire banqueroute à l'Eglise pour espouser une sille \* à ce qu'on croit.

La discourtoisie de ce personnage augmentée par ce dessein, se siste en cor voir au resus qu'il sist de passer en France un petit Sauuage nommé Louys, baptizé par nos Peres le iour de la Pentecoste dernier. Le Pere Ioseph n'ayant pu slechir ce cœur endurcy, y employa le pere de l'ensant, qui luy sist offre d'une quantité de pelleteries, vallans quatre sois plus que ne montoit la taxe ordonnée pour le passage d'un homme en France, mais il demeura || instexible. On luy parla de s'en plaindre à Messieurs du Conseil, & pour cela il ne s'esbranla point, par ainsi il fallut desister & auoir patience en retenant ce petit garçon par deuers nous. On nous a asseuré du depuis que ledit sieur de la Rade

estoit rentré au giron de l'Eglise, de quoy ie louë Dieu & m'en resiouis.

En ce temps-là les Sauuages commencerent à s'affembler pour la pesche de l'anguille, desquels un nommé Mahican Alic Ouche eut quelque different auec le boulenger de l'habitation & un autre qui auoit esté à gage de Maistre Robert le Chirurgien.

Leur dispute ne vint que pour un morceau de pain que ces François resuserent à ce Sauuage qui leur demandoit auec quelque violence, & les autres en lui resusant luy donnerent du poing & presenterent le bout d'une arquebuze sans dessein toutessois de l'en offencer, mais seulement pour repousser la force par la force & la violence de celuy qui estoit violenté par la faim. Ce que le Barbare prit neantmoins tellement à cœur qu'il se resolut dés lors de les tuer tous deux au premier iour qu'il en trouueroit l'opportunité.

En ce temps-là le fieur Champlain eut volonté de faire un voyage au Cap de Tourmente, pour lequel il fist choix d'un nommé Henry, domestique de la Dame Hebert & de quelques autres pour conduire sa chalouppe. Ce pauure Henry auoit eu un songe admirable la nuict precedente, il luy estoit aduis que reuenant du Cap de Tourmente, les Sauuages le || vouloient tuer à coups de haches & despées, \* ce qui le sist crier si haut à son compagnon couché aupres de luy: Louys, Louys, secourez-moy, les Sauuages me tuent, que s'estant esueillé au bruit il trouua que c'estoit songe & non point verité, & se rasseura à sorce de luy dire qu'il ne falloit point adiouster de soy aux

897

fonges & resueries qui nous viennent la nui& en dormant.

Sa maistresse qui ne le pouuoit dispenser de ce voyage nonobstant ses excuses & ses prieres luy confeilla de prendre fon chien & qu'il luy feroit de bonne guette, mais le mal-heur fut que le sieur de Champlain estant pressé de partir, le pauure Henry n'eut pas le loisir d'embarquer son chien, qui luy eust sauué la vie & tiré du péril.

Le lendemain à certaine heure du jour Mahican Atic Ouche fut au logis de la Dame Hebert luy demander un morceau de pain, car il estoit grand amy de la maifon, mais luy ayant esté respondu que celui qui en auoit la charge estoit allé au Cap de Tourmente & qu'il y en auoit pour lors fort peu à la maison, il creut entendant parler de celuy qui auoit la charge du pain que c'estoit le boulenger qui l'auoit offencé, & partant sans autrement s'informer de ce qui en pouuoit estre, partit sur le soir bien tard pour l'aller trouuer au cul de fac, où il deuoit coucher en la cabane du Chirurgien auec un pauure manouurier appellé du Moulin, lesquels ayans trouué la cabane fermée, 808 furent contraincts de coucher || fous un arbre enue-

loppez dans leurs couuertures à caufe du froid.

Estans tous deux bien endormis, arriua le Sauuage Mahican Atic Ouche, avec fes armes, fa hache & l'efpée à onde de laquelle il leur donna tant de coups au trauers du corps, qu'ils resterent morts sur la place fans auoir pû fe faire cognoistre, ce qui leur eust sauué la vie, car ce n'estoit point à eux à qui on envouloit, mais au boulenger de Kebec & au feruiteur de Maistre Robert, & neantmoins le coup estoit donné, de quoy le meurtrier mesme fut marry, mais trop tard. car Henry estoit l'un de ses meilleurs amys.

Ce mal-heur acheué, le mal-heureux Barbare tout attriffé vouloit couurir fon faict, il prit les deux corps, & les traisna le long de la prairie sur le bord de l'eau, afin que la marée venant elle les emportaft, puis fe rembarqua dans son canot & se retira en sa cabane, où il ne fut pas le bien venu pour n'auoir point apporté d'anguilles.

Le lendemain matin les deux François à qui le Barbare en vouloit furent où les deux corps auoient esté meurtris. & trouuans la trace du sang jugerent de ce qui estoit arriué sans scauoir encore comment, ils fuiuirent la piste & trouuerent les deux cadaures sur le bord de l'eau d'où ils les retirerent & les mirent en lieu de feureté hors du hazard de la marée & des flots, puis se rembarquerent dans leur canot pour l'habitation, où ils donnerent aduis au sieur du Pont Graué du fu- || neste accident, qui à cette occasion despecha une 800 chalouppe au cul de fac pour en rapporter les deux corps ainsi miserablement tuez, puis en mesme temps enuoya aux RR. PP. Iesuites & à nostre Conuent aduertir que l'on se donnast de garde des Sauuages, & fist prier le P. Ioseph particulierement qu'il luy fist la faueur de le venir trouuer pour aduiser à ce qu'on auroit à faire.

La chalouppe arriuée auec les deux corps morts estonna fort tous les François, notamment la Dame Hebert, laquelle se resouuenant du songe du pauure desfunct Henry qui auoit esté son domestique, s'en af-

fligea fort & disoit en se plaignant d'elle-mesme: Helas, i'ay esté en cela bien miserable de n'auoir point creu à cest infortuné garcon, qui nous auoit par le ministere de son ange, comme aduerty de son desastre à venir, mais helas qui pourroit adiouster foy aux songes & refueries qui nous arriuent si souuent en dor-

mant, finon que l'on manquat de fagesse.

Les corps furent mis dans l'habitation & posez en lieu decent, tandis que tous les Capitaines Montagnais qui estoient là és enuirons de Kebec furent mandez par le fieur de Champlain de le venir trouuer promptement, ce qu'ils firent auec la mesme diligence que le Truchement Grec leur auoit enchargé, & du mesme pas le Sauuage Choumin auec son beaufrere vindrent en nostre Conuent faisans les ignorans & les estonnez, mais bien dauantage quand ils virent 900 que l'entrée de la || maison leur sut resusée par nostre F. Geruais qui en estoit le portier. Toutessois non si rigoureusement qu'il ne mist Choumin au choix d'y entrer & non point à l'autre, s'il ne quittoit premierement ce qu'il auoit de caché dessous sa robbe.

Il y eut là un petit de contrastes, car les bonnes gens ne vouloient point aduoüer qu'ils eussent rien de caché, & le bon Frere perseueroit dans son soupçon que ce Barbare auoit quelque chofe fous fa robbe qu'il tenoit serrée deuant fon estomach, à la fin il entira une bayonnette, que quelque Rochelois luy auoient\* traictée, laquelle il donna audit Frere, qui sur ceste indice leur fist quelque reprimende de leur mauuaise volonté à l'endroit des François & de la mort de deux nouuellement tuez, ce qu'il disoit à dessein pour ap-

prendre d'eux qui en auoit esté les meurtriers & non pour aucune mauuaise oppinion qu'il eust de ce Chou-

min qui nous estoit tres-bon amy.

Choumin neantmoins un peu picqué au ieu ne se pû taire qu'il ne luy die : Frere Geruais, ie croy que tu n'as point d'esprit, pense-tu que ie sois si meschant de te vouloir du mal ny à aucun des François : ie viens de l'habitation, où i'ay veu les deux corps morts meurtris par les Hiroquois, & non par aucun de nostre Nation, car qu'elle \* apparence apres tant de bien-faicts receus que nous foyons si miserables que de tuer de tes gens, tu sçay bien toy-mesme que ie fuis vostre amy & à || tous tes freres, & que si i'ay 901 peu vous rendre feruice ie l'ay toufiours fait à mon possible & veux continuer iusques à la mort de vous aymer comme mes freres & enfans. Tu diras que tu as trouué mon-beau frere faify d'un grand cousteau, mais scache que ce n'est pas pour faire du desplaisir aux François, mais pour se desfendre des Hiroquois, dont on dit qu'il y a grand nombre dans les bois pour nous furprendre, comme ils ont fait ces deux Francois, de quoy rendent tesmoignage nos Capitaines mandez à l'habitation par le fieur de Champlain.

Le Frere Geruais luy repliqua qu'il ne doutoit nullement de son amitié, mais qu'il ne pouuoit croire que ce fussent autres que Montagnais qui eussent saict ce coup, & que s'il estoit braue homme il leur descouuriroit les meurtriers pour s'en donner de garde une autrefois, ce qu'il ne voulut faire niant toufiours qu'il les cogneut, mais il affeura le Frere qu'il feroit fon possible pour les descouurir & amener vif ou mort à

Kebec, pourueu qu'on luy rendit fon grand cousteau, qui seruiroit pour leur trencher la teste s'ils faisoient les retifs. Le frere leur ayant rendu, ils partirent pour l'habitation parler au Pere Ioseph, auquel ils conterent ce qui leur estoit arriué depuis leur entreueuë.

Les Capitaines Sauuages estans tous à Kebec, le fieur de Champlain les harangua & leur fist voir les corps, & les playes de ces meurtres, où se recognut que l'espée dont || on s'estoit seruy estoit une espée ondée, qui fist croire à plusieurs particulierement à Choumin, qu'elle estoit d'un de leur Nation, ce que nioit absolument Mahican Atic Ouche, qui taschoit de se iustifier & couurir son sorfaict par ceste simple negative, mais il estoit dessa tellement dans la mauuaise estime de tous les autres Capitaines de sa Nation, qui ne l'osoient neantmoins absolument condamner sans une plus grande cognoissance de cause, qu'ils deleguerent des personnes pour en faire les informations, & poursuiure contre luy.

Esrouachit soustint que le faict auoit esté perpetré, auec l'espée d'un de leur Nation, & qu'il falloit en faire recherche, puis rehaussant sa voix vers tous les siens qui estoient là presens leur dit: ò hommes qui estes icy assemblez! est-il pas vray que nous sommes bien meschans de tuer de la sorte ceux qui nous sont du bien & nous assistent de leur moiens, car sans eux que deuiendrions-nous au temps de l'extreme famine qui nous assaille si souuent, nous mourrions tous ou au moins nous soussirions beaucoup, par quoy ie vous promet, dit-il au sieur Champlain, de faire moy-mesme une exacte recherche de ces meschans pour vous

les amener en vie ou en rapporter les testes, que ie vous configneray, partant fiez vous-en à moy, de quoy le sieur de Champlain le loua & pria de ne desister point de ses poursuites que les criminels ne fussent des- || couvers, parce qu'il avoit esté dit & conclud par 903 les Chefs François, que iusques à ce qu'ils fussent amenez, il ne feroit permis à aucun Sauuage d'approcher les François de vingt pas loing, foit allans par les bois ou approchans des maisons, sans que premier ils appellassent pour euiter aux surprises, à peine d'estre arquebusez par les Francois, qui n'iroient plus fans armes, ce qui troubla fort la pesche de l'anguille, car tout cecy arriua au mois d'Octobre l'an 1627. qu'elle commençoit à estre bonne.

L'on fit l'enterrement de fes\* deux corps le plus honorablement que faire se peut & le seruice acheué, le Pere Ioseph s'en retournaau Conuent auec Choumin, auquel on fist cognoistre la malice des Montagnais. qu'il aduoüa franchement & promit que dans deux iours il scauroit les meurtriers, mais qu'il les prioit de ne point dire à personne qu'il les auroit decelez, ce qu'on luy promit, afin que la vengeance ne tombat point sur luy, car entre ces Nations-là il ne fait pas bon estre ennemy de personne si on ne se veut mettre dans le hazard d'estre tué.

Estant party de nostre Conuent, il s'en alla droit trouuer celuy à qui il auoit veu une espée à onde, mais un peu trop tard, car le marchand\* ayant sceu qu'on le cherchoit il la ietta dans la riuiere, ou du moins il la cacha si bien qu'elle ne se trouua point, ce que voyant Choumin il luy presenta à tenir le tustebeson,

801 duquel i'ay parlé au chapitre des confeils, liure || fecond, mais se tournant de costé il le resusa & pleurant disoit, i'ay tousiours bien aymé Henry, ce qui estoit vray, mais ce n'estoit pas à dire qu'il ne l'eut tué.

Choumin voyant ce refus, il le presenta à plusieurs autres qui ne firent aucune difficulté de le tenir pour ce qu'ils se sentoient innocens, & puis s'en retourna chez nous, où il dit à nos Religieux qu'affeurement Mahican Atic Ouche auoit fait le coup. & qu'il le falloit prendre, il en fut dire autant au sieur de Champlain, qui fist venir ledit Mahican pour voir s'il l'aduoueroit, mais arriué qu'il fut dans la chambre il ne fist que pleurer, difant qu'il estoit un meschant, & qu'il meritoit la mort, & nya pourtant fort & ferme qu'il eut commis le meurtre.

905

Et d'autant que l'on auoit trouué la piste de trois personnes de diuerses grandeurs, l'on luy demanda si ces \* deux enfans auoient assisté au meurtre commis. il dit que non, & que n'ayant pas faict le coup il ne les y auoit pas conduits. L'on enuoya querir trois de fes enfans, lesquels on interrogea, mais fans en pouuoir rien tirer, quelqu'uns estoient d'aduis qu'on les deuoit constituer prisonniers, & d'autres trouuerent meilleur d'en retenir l'un & laisser aller les deux autres, qui s'en retournerent faisis d'une telle espouuente que le plus grand des deux aagé d'enuiron 18. ou 20. ans arriuant de l'autre costé du fleuue, tomba mort fur la place, ce qui estonna fort les Sauuages, qui disoient que se sentant coulpable, il estoit mort de fraveur d'estre faict mourir par iustice.

|| Les Chefs de Kebec voyans que l'on ne pouvoit

lors tirer preuue suffisante pour faire mourir le meurtrier, l'on demeura d'accord auec les Capitaines Sauuages & l'accufé, qu'il donneroit fon fils, & Efrouachit, l'un desdits Capitaines & parent dudit accusé, un autres des siens, & que tous deux demeureroient pour ostages, iusques à ce qu'on eust descouuert le meurtrier, & que au renouueau ledit Efrouachit seroit tenu de representer ledit Mahican Atic Ouche ou le meurtrier conuaincu du crime.

Pendant l'Hyuer l'on fit toutes les diligences poffibles pour cognoistre le malheureux, mais les Sauuages interessez en la cause oppinerent tous que ce ne pouuoit estre autre que celuy duquel on se doutoit, & qu'il ne falloit s'en informer dauantage, pour ce qu'autrement on en offenceroit plusieurs pour un.

Le Printemps venu, l'on esperoit à Kebec que Esrouachit rameneroit fon homme, mais craignant d'y receuoir quelque affront, il le renuova par un Capitaine de Tadoussac, nommé le Ieune la Fouriere, qui le conduit iusques à Kebec, ou plusieurs Sauuages, entre autres Choumin, donnerent aduis qu'il le falloit retenir comme coulpable, & deliurer les deux garçons comme innocens, ce qui fut faict.

L'on esperoit bien faire son procés si tost que les Nauires François seroient arriuez, mais la prise qu'en firent les Anglois en em- || pescherent \* l'execution, 006 & fut en fin deliuré un peu auant qu'ils se rendissent maistres du pays, car il ne voulut iamais rien confesfer du meurtre commis, bien qu'il s'accufast comme criminel, disant tousiours qu'il estoit un meschant homme, & auoit merité la mort, mais tout cela n'ef-

toit rien dire, car la Confession veut qu'on die en quoy on a esté meschant, & specifier les fautes.

La pesche de l'Anguille sut assez bonne, bien qu'elle ne fut la bonne année, car de deux en deux ans il y en a toufiours une meilleure que l'autre, ie ne fçay par quelle raison, sinon que le Createur là \* ainsi voulu. Les Sauuages ne la firent pas si librement qu'à l'accoustumée, à cause du meurtre commis, dont ils apprehendoient la punition sans qu'on eust dessein de leur mesfaire, c'est pour quoy beaucoup souffrirent de grandes necessitez au mois de Decembre, que les neiges furent basses, & fondoient à mesure qu'elles tomboient, tellement que les Barbares ne pouuoient aller à la chasse. & si n'auoient que fort peu de poisson.

Au commencement du mois de Ianuier, Choumin auec un autre Sauuage vindrent à l'habitation, traiter quelques viures pour leur aider à couler le temps iusques aux grandes neiges, & dirent qu'il y auoit vingt-cinq ou trente personnes, tant hommes, femmes qu'enfans de leur compagnie au delà de la riuiere en si grande necessité, qu'il y auoit dix à douze iours qu'ils n'auoient mangé, finon || des champignons qu'ils trouuoient à des vieux hestres, dont ils se soustenoient.

907

Choumin ayant eu parole des fieurs de Champlain & du Pont qu'ils les accommoderoient de quelques viures à credit, il leur fit signe de passer la riuiere, & fe rendre vers Kebec s'ils pouuoient trouuer passage entre les glaces, comme ils firent, non fans courir de grandes risques de leur vie, mais comme de pauures loups, la faim les faisoit fortir des bois, dont nous en

eusmes huist qu'il nous fallut nourrir l'espace de huist iours, & puis se retirerent en leurs cabanes proches de l'habitation, où ils demeurerent iusques à la fin du mois de Ianuier, qu'ils s'en allerent chasser (la faison estant lors bonne) vers le lac de Sainst Ioseph, où ils firent bien leur profit aux despens des caribouts, eslans & autres bestes qui y sont à foison.

Ce lac de Sainct Ioseph, de grande estenduë, a esté ainsi nommé par les François, à cause que le P. Ioseph, Superieur de nostre Maison, y auoit passé partie d'un Hyuerauec les Barbares, comme en un tres-bon endroit, tant pour la pesche que pour la chasse, comme i'ay dit, y ayant tout autour quantité de bestes fauues, & des castors en abondance, & d'où il n'y a de l'habitation que pour une iournée de chemin en Hyuer, & encores moins en Esté, mais qui est de tres-difficile accés, à cause de quatorze sauts que l'on rencontre en chemin, où il faut tout porter, & le canot & l'équipage, plus de deux lieuës || loin parmy les bois.

Le iour pris que tous les Sauuages deuoient partir pour leur retour parmy les bois, l'un d'entr'eux à ce deputé le cria à pleine teste par tout le quartier, difant: O hommes qui estes icy campez, on a iugé à propos que demain matin on decabanera pour un tel voyage, que tout le monde se tienne donc prest, car ie m'en vay marquer le chemin, ce qu'il sit en donnant quelque \* coups de hache à certains arbres qui leur seruirent de guide, dont i'admire l'inuention, mais bien dauantage quand sans \* ces marques il \* passent de droite ligne, iusques à plusieurs lieuës, trouuer un nid d'oyseau, ie dis un petit nid d'oyseau, un

08

morceau d'eslan caché desfous la neige, ou un hute

qui ne paroist qu'à trois pas de vous.

C'est icy ou \* les plus entendus Astrologues & Mathematiciens Europeans perdroient leur theorie & leur beau discours deuant un peuple qui ne sçait les choses que par la pratique, & non des liures. L'ay veu des personnes qui pour auoir leu de ces livres se croyoient fort habiles gens, lesquels venans à l'experience se trouuoient fort ignorans deuant des Mariniers mesmes qui scauoient à peine lire. La theorie de nos Doctes est bien necessaire, mais la pratique de nos Barbares vaut encore mieux, à laquelle ie me fierois plustost qu'à l'autre.

Tout le camp estant leué & les cabanes ruinées, 909 ce qui se fait en fort peu de temps, le || bagage sut disposé, arrangé & accommodé sur les traisnes, qui font leurs chariots de bagages, dont les unes font longues de plus de dix pieds, & les autres moins, larges seulement d'un pied ou peu plus, à cause de beaucoup d'arbres & de lieux fort estroits où il leur conuient souuent passer. Les femmes & les filles, qui en font les cheuaux & les mulets, se mirent sous le joug, passans une corde sur leur front quitenoit au chariot, & auec cet ordre se mirent en chemin dés le lendemain matin, pour passer les premieres (auant le gros de l'armée) deuant nostre maison, où elles esperoient receuoir une ample charité qu'on leur fit le mieux que l'on peut, car elles estoient toutes si maigres & deffaictes, aussi bien que les hommes qui vindrent apres, qu'elles faisoient horreur & pitié.

Neantmoins auec toutes ces peines, ces fouffrances & ces trauaux, elles estoient toutes si gayes & contentes qu'elles ne faisoient que rire & chanter en chemin, ce qui faisoit estonner nos freres qui leur portoient une fainte enuie, de pouuoir estre patiens comme elles, parmy de si cruelles necessitez qu'elles deuoroient auec un courage virilien, ce\* faisant violence, car elles ne sont point insensibles.

C'est une leçon louable que les Sauuages nous donnoient demeurans auec eux, de ne nous attrister point pour chose qui nous arrivast. Si tu t'attriste, disoientils un iour au Pere le Ieune, tu seras encore plus malade, si || ta maladie augmente tu mourras, considere 910 que voicy un beau pays, ayme-le, si tu l'ayme tu t'y plairas, si tu t'y plais tu t'y resiouyras, si tu t'y resiouys, tu guariras, & par ainsi tu viuras content & ne mourras point miserable.

Fin du troisième Volume.

Imprimé par H. Schoutheer, à Arras, Pour la LIBRAIRIE TROSS, à PARIS.

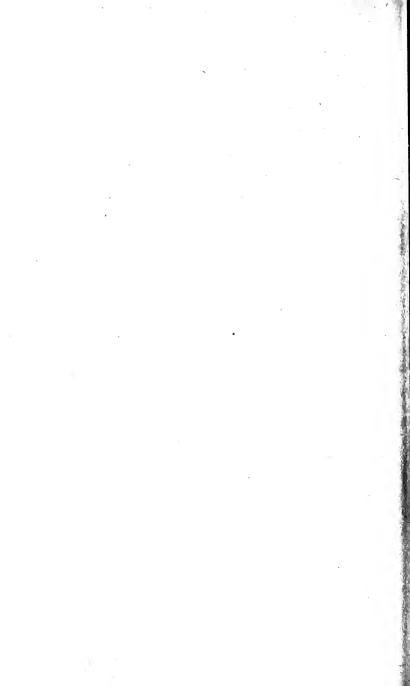

### LE GRAND VOYAGE

DU

## PAYS DES HVRONS

Situé en l'Amérique vers la Mer douce, és derniers confins de la Nouuelle-France, dite Canada.

Où il est amplement traité de tout ce qui est du pays, des mœurs & du naturel des Sauuages, de leur gouuernement & façons de faire, tant dedans leurs pays, qu'allans en voyages: De leur foy & croyance: De leurs conseils & guerres, & de quel genre de tourmens ils font mourir leurs prisonniers. Comme ils se marient & esleuuent leurs enfans: De leurs Medecins, & des remedes dont ils vsent à leurs maladies: De leurs dances & chansons: De la chasse, de la pesche & des oyseaux & animaux terrestres & aquatiques qu'ils ont: Des richesses du pays: Comme ils cultiuent les terres, & accommodent leur Menestre: De leur dueil, pleurs & lamentations, & comme ils enseulissent & enterrent leurs morts.

Auec un Dictionnaire de la langue Huronne, pour la commodité de ceux qui ont à voyager dans le pays, & n'ont l'intelligence d'icelle langue.

#### PAR GABRIEL SAGARD THEODAT

RECOLLET DE S. FRANÇOIS, DE LA PROVINCE DE S. DENYS EN FRANCE.

### A PARIS

Chez Denys Moreau, ruë S. Iacques, à la Salamandre d'argent.

M. DC. XXXII

Avec Priuilege du Roy.

2 vol. petit in-8°, frontifpice gravé. Papier vélin, 24 fr. — Papier vergé, 30 fr. Papier de Hollande, 40 fr.

# HISTOIRE

### DE LA NOVVELLE-

### FRANCE

Contenant les navigations, découvertes, et habitations faites par les François és Indes Occidentales et Nouvelle-France souz l'avœu et authorité de noz Roys Tres-Chrestiens, et les diverses fortunes d'iceux en l'execution de ces choses, depuis cent ans jusques à hui.

En quoi est comprise l'Histoire Morale, Naturelle et Geographique de ladite province; Avec les Tables et Figures d'icelle.

Par Marc Lescarbot, Advocat en Parlement, Témoin oculaire d'vne partie des choses ici recitées.

Multa renascentur quæ jam cecidere cadentque.

Seconde Edition, reveuë, corrigée et augmentée par l'Autheur.

Avec les Muses de la Nouvelle-France.

#### IMPRIMÉ

### POUR LA LIBRAIRIE TROSS, A PARIS

5, RUE NEUVE-DES-PETITS-CHAMPS, 5

### M. DCCC. LXVI.

L'Histoire de la Nouvelle France, par Marc Lescarbot, aura 3 volumes, avec cartes.

Le premier volume vient de paraître,

Le second volume paraîtra le 30 novembre.

Le troisième, qui contiendra différentes pièces, entre autres les Muses de la Nouvelle-France, paraîtra le 31 Janvier 1866.

Prix du volume, en papier vélin. . . . 12 fr. en papier de Hollande . 20 fr.



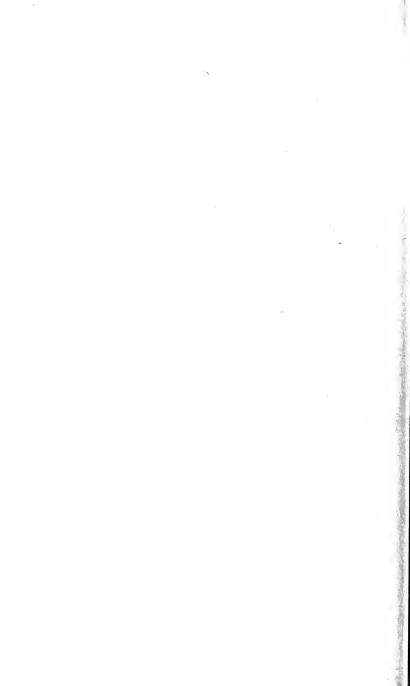

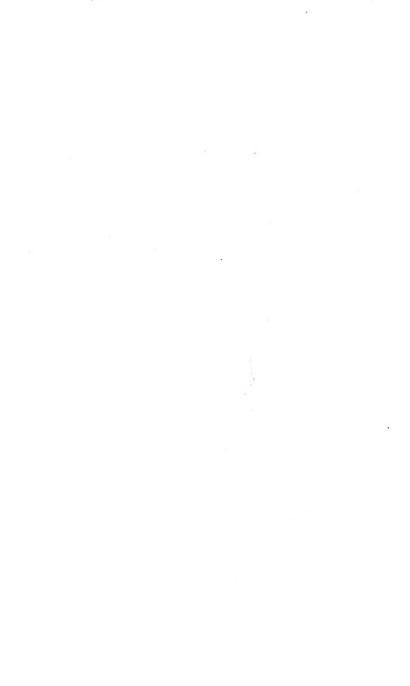

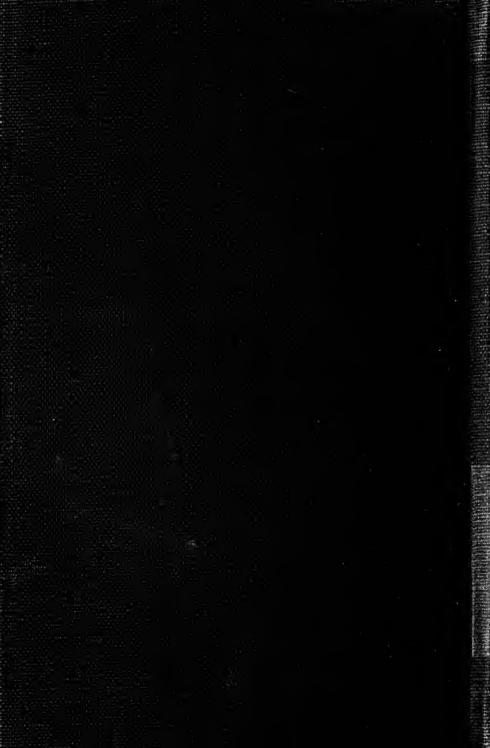